

1 - D NAUELE 9

me<sub>1</sub>

# GRAMMAIRE GÉNÉBALE

INDO-EUROPÉENNE

## COMPARAISON DES LANGUES

entre elles et avec le Sanscrit;

SUIVIE D'EXTRAITS DE POÉSIE INDIENNE

## F.-G. EICHHOFF

PROMAPERA DE FAMILES, INCADENCE DE MONATRE DE 1 QUIVEROITE,

Primo colo nitana, primos tulit indus flores



## PARIS

MAISONNEUVE ET Ci, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

ANCIENNE MAISON TE. BARROIS

1867.



# GRAMMAIRE GÉNÉRALE INDO-EUBOPÉENNE.



## GRAMMAIRE

## GÉNÉRALE

## INDO-EUROPÉENNE

υC

### COMPARAISON DES LANGUES

Grecque, Latine, Française, Gothique, Allemande, Anglaise et Russe, entre elles et avec le Sanscrit;

SUIVIE D'EXTRAITS DE POÉSIE INDIENNE

## F.-G. EICHHOFF

PROFESSEUR DE FACELTÉ, INSPECTACE COMORAIRE DE L'UNIVERSITÉ,
CORRESPONDANT DE L'INSTITUT.



Primo sole nitens, primos tulit India Sores.

## PARIS

MAISONNEUVE ET C', LIBRAIRES-ÉDITEURS, 18, QUAI VOLTAIRE.

ANGIENNE MAISON TH. BARROIS.

1867.

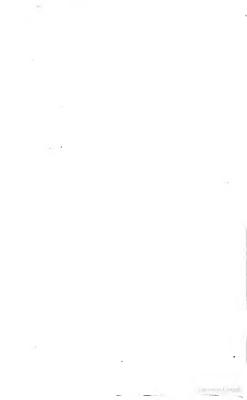

## PRÉFACE

Aucune époque ne saurait être plus favorable pour la publication d'une Grammaire comparée que l'instant solennel où la France convie tous les peuples du monde au jubilé de la civilisation. Cette affluence de nations, de souverains, arrivant du nord et du sud, de l'orient et de l'occident, pour exposer, comparer, admirer, dans un noble sentiment d'émulation mutuelle, les riches produits de leurs sciences et de leurs arts, réunis à Paris comme centre de lumières sous les auspices de l'Empereur, est un fait unique dans les annales de l'histoire, d'une valeur infinie pour tout ami du progrès.

En effet les résultats de ce concours si libéral et si splendide ne seront pas purement extérieurs dans leur rayonnement cosmopolite; ils ne frapperont pas seulement les yeux et les esprits, ils pénétreront jusqu'aux cœurs; et le contact incessant de tant d'hommes, rassemblés des extrémités de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Australie, produira nécessairement entre eux un lien de sympathie généreuse. Chacun d'eux pourra reconnattre un frère dans ce visiteur venu de si loin, et sera pressé de communiquer avec lui par le langage, écho de l'intelligence.

Ce sera un beau triomphe pour notre langue française, déjà si répandue, si cultivée, d'être ainsi portée par des adeptes nouveaux jusqu'aux extrémités du globe. Et les nations de l'Europe plus personnelles, plus fixées dans leurs habitudes, tout en restant fidèles à leurs propres idiomes, n'en remarqueront pas moins avec un intérêt croissant les affinités qui les unissent. De là, progrès considérable dans cette étude philologique inaugurée il y a un demi-siècle, étude instructive, attrayante et réellement civilisatrice, puisqu'en recherchant attentivement les formes et les variations de chaque idiome, elle pénètre en même temps dans l'essence de chaque mot, dans sa conception primitive, dans

ces sentiments et ces principes de fraternité commune qui unirent jadis sur un même sol les ancêtres de notre race.

D'ailleurs ce n'est pas seulement comme contemplation spéculative, ni même comme lien social que se distingue cette science. Elle a un but plus direct, plus pratique pour toute nation constituée; elle est la sauvegarde du langage. Elle marque à la fois les limites et l'expansion naturelle de chaque idiome, qui, se retrempant à sa source, sait se modeler sur les règles du bon goût. C'est ainsi que l'allemand, le suédois, l'anglais, s'épurent, s'éclairent par la connaissance du gothique; le russe, le polonais par celle du slavon; le grec moderne par celle du grec ancien; l'italien, l'espagnol par celle du latin; et malheur au moment où notre langue française, la belle et gracieuse infidèle, voudrait rayer de ses études usuelles le complément obligé du latin; frein salutaire qui la sauvera torjours de foute divagation facheuse, qui l'empéchera de puiser au hasard, dans des idiomes de forme différente, des mots qui briseraient son harmonie et troubleraient sa limpidité! Deux années de latin élémentaire, appliquées à l'enseignement spécial en dehors du

cercle classique, suffiront pour maintenir dans la pure connaissance du français, et pour préparer ainsi aux´autres langues, les jeunes gens appelés à la vie active de l'industrie, du commerce, des voyages.

La langue française, riche, rapide et précise, reflète merveilleusement en elle-même l'ardeur intelligente, la vive pénétration des esprits. Elle réalise cette heureuse alliance de l'analyse et de la synthèse, qui distingue les œuvres de la France et leur assure une influence universelle. Et, pour nous borner à notre sphère restreinte, la linguisique aussi est née dans ce pays, auquel on veut à tort en refuser l'honneur. On a dit, dans une publication récente, que l'incohérence des efforts tentés jusqu'ici en France pour cette étude pouvait faire supposer aux lecteurs qu'elle y était encore dans son enfance.

La linguistique encore dans son enfance, dans la patrie des Silvestre de Sacy, des Anquetil, des Champollion, des Rémusat, des Eugène Burnouf, et de leurs éminents successeurs au sein de l'Académie! Etrange erreur, oubli inexplicable d'une des gloires les plus avérées de la nation, qui, ici comme ailleurs, a ouvert et aplani la voie. Sans doute les nobles travaux de Jones, de Grimm, de Wilson, de Bopp, de Max Muller, dans lesquels nous-même avons largement puisé, méritent la plus sincère reconnaissance; mais comment ne pas apprécier autour de soi cette tendance classique et littéraire qui, saisissant et précisant toute idée vraie, sait la rendre accessible, évidente? Incapable sans doute, dans notre insuffisance, de reproduire ces précieuses qualités, nous y avons au moins aspiré; heureux si, pour notre faible part, nous pouvions contribuer à répandre, à généraliser de plus en plus dans une société intelligente et progressive la Philologie comparée, science du passé, féconde pour l'avenir.

Paris, Juillet 1867.

## TABLE DES MATIÈRES

| L. DES SONS ET DES LETTERS             | 1  |
|----------------------------------------|----|
| . Formation des Mots                   | 4  |
| Il. Alphabet Phénicien et ses dérivés  | 5  |
| III. Alphabet Judien on Sanscrit       | 20 |
| IV. Classification des Lettres         | 30 |
| II. DES NOMS SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS  | 43 |
| I. Eléments de Déclinaison.            | 43 |
| t. Notions préliminaires               | 43 |
| 2. Désigences casuelles                | 46 |
| II. Exemples de Déclinaison            | 56 |
| 1. Flexion simple                      | 56 |
| 2. Flexion commune                     | 64 |
| 3. Flexion générique                   | 69 |
| 4. Flexion pronominale                 | 75 |
| HI. DES PRONORS ET DES PARTICULES      | 79 |
| . Pronoms                              | 79 |
| 4. Pronoms personnels et possessifs    | 81 |
| 2. Pronons indicatifs et interrogatifs | 85 |
| II. Pronominaux                        | 92 |
| 1. Pronominaux de temps et de lieu     | 92 |
| 2. Pronominaux numériques              | 95 |

#### - XII --

| III. Préfixes et Prépositions         |     |    |   | 103 |
|---------------------------------------|-----|----|---|-----|
| IV. Adverbes et Conjonctions          | •   | •  | • | 105 |
| 17. Auterbes et Conjonetions          | •   | •  | • | 103 |
| IV. DES VERBES ACTIFS ET MOYENS       |     |    |   | 109 |
| l. Eléments de Conjugatson            |     |    |   | 109 |
| 1. Notions préliminaires              |     |    |   | 109 |
| 2. Désinences temporelles             |     |    |   | 119 |
| II. Exemples de Conjugatson           |     |    |   | 133 |
| 1. Présent                            |     |    |   | 133 |
| 2. Optatif, Impératif                 |     |    |   | 140 |
| 3. Futur                              |     |    |   | 143 |
| 4. Imparfait, Aoriste                 |     |    |   | 147 |
| 5. Parfait                            |     |    |   | 150 |
| 6. Participes, Infinitif              |     |    |   | 156 |
| V. Vocabulaire étymologique, Racines  |     |    |   | 161 |
| I. Voyelles                           |     |    |   | 167 |
| II. Liquides                          |     |    |   | 175 |
| III. Simantes et Deutales             |     |    |   | 182 |
| IV. Gutturales et Palatales           |     |    |   | 196 |
| V. Labiales                           |     |    |   | 212 |
| VI. Linguales                         | ٠   | ٠  | ٠ | 229 |
| VI. ANALOGIES ET DÉRIVATIONS DIVERSES |     |    |   | 234 |
| I. Préfixes avec Verbes ou Substa     | nti | fs |   | 235 |
| II. Substantifs et Adjectifs rénnis-  |     |    |   | 245 |
| III. Noms de parenté et de pays       |     |    |   | 248 |
| IV. Symbolisme religienz              |     |    |   | 252 |

#### XIII --

|       |                               |    |    |   |  | PAGEE |
|-------|-------------------------------|----|----|---|--|-------|
| VII   | Poèsie des Indiens            |    |    | • |  | 264   |
|       | l. Génie poétique indien et   | gr | ec |   |  | 264   |
|       | II. Analyse du Manava         |    |    |   |  | 272   |
|       | Ill. Analyse de la Bharatide  |    |    |   |  | 277   |
|       | IV. Analyse de la Hamaïde.    |    |    |   |  | 288   |
| VIII. | TEXTES ET IMITATIONS          |    |    |   |  | 325   |
|       | l. Observations générales .   |    |    |   |  | 325   |
|       | II. Extraits du Manava        |    |    |   |  | 331   |
|       | III. Extraits de la Bharatide |    |    |   |  | 334   |
|       | IV. Extraits de la Ramaïde.   |    | ٠  |   |  | 349   |
|       | Ouvrages du même auteur.      |    |    |   |  | 411   |

## GRAMMAIRE GÉNÉRALE INDO-EUROPÉENNE.

1.

## DES SONS ET DES LETTRES.

I.

## FORMATION DES MOTS.

Si la faculté de parler est un don providentiel que l'homme a reçu de Dieu avec l'intelligence, l'exercice varié de la parole est l'apanage de sa liberté. Les mots, images de la pensée, sont mobiles et progressifs comme celle. Issus d'un petit nombre d'éléments dont l'usage remonte à l'origine du genre humain, ils n'ont cessé de se reproduire et de se multiplier sous mille formes, mais toujours d'après des lois constantes, de siècle en siècle, de région en région. Bornés chez les peuples sédentaires à un nombre restreint d'intonations simples, que nuança l'élévation ou l'abaissement de la voix, les mots ont grandi chez les peuples conquérants; et bientôt les monosyllabes, qui suffisaient pour exprimer l'objet, la

qualité, l'action, ont été diversifiés, soit par agglomération de certaines racines isolées, comme chez les tribus turaniennes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe primitive, soit par des suffixes et des flexions identifiées avec les racines mêmes, comme chez les Sémites et les Aryas. Dans le vaste système Indo-persan ou plutôt Indo-européen, qui a étendu son réseau des monts Himalayas au cap Nord, et des bouches du Gange à celles du Tage, nous ne voyons régner qu'un seul vocabulaire, commun à tous ces peuples rivaux. Homogènes dans l'origine, quoique appliqués à des objets divers d'après l'expression consacrée par chacun des chefs de famille, les mots ont été propagés par les migrations successives, indienne, persane, celtique, germanique, slavonne, italique, hellénique, passant des familles aux tribus, des tribus aux nations, que le sol, le climat, les révolutions politiques, influencèrent dans leur prononciation et leur culture. De là une cinquantaine de langues, analogues et cependant distinctes; analogie soit radicale, comme celle des idiomes antiques, le sanscrit, le zend, le grec, le latin, le gothique, le tudesque, le scandinave, le lithuanien, le slavon, le celtique; soit dérivée, comme celle des langues actuelles, grec moderne, italien, français, espagnol, allemand, anglais, suédois, russe, polonais, gallois. Dans ce dernier sens, il est permis de dire que le français a emprunté ses formes au latin, et l'allemand au gothique; mais il serait tout à fait inexact de prétendre que l'allemand, par exemple, ait tiré ses mots du latin, ou le latin du grec. La ressemblance, quoique évidente, s'explique alors par la communauté d'origine, dont le type le plus fidèle a été conservé par le sanscrit.

Nous avons cherché, dans un autre travail, publié il y a trente ans, à mettre en parallèle les points de ressemblance de tous les idiomes du système aryen, en choisisant pour notre analyse les plus anciens représentants de chaque rameau, dans l'Inde et la Perse, la Grèce et l'Italie, la Germanie, la Sarmatie et les pays celtiques (1), travail dont les recherches savantes de l'Allemagne et de la France ont depuis précisé, étendu, quelquefois rectifié les détails, mais dont rien n'a ébranlé les bases, qui ne sont plus sujettes à discussion.

Nous bornant aujourd'hui à un cercle plus restreint, nous choisirons, comme types de comparaison, le sanscrit ou indien proprement dit, le grec, le latin, le gothique, l'allemand, et subsidiairement l'anglais, le français, l'italien, le russe, sans nous interdire toutefois la mention éventuelle d'autres idiomes. Réduite à ces limites, la comparaison sera plus nette, plus pratique, d'une utilité plus directe pour les études actuellement en vigueur. Mais, ici comme ailleurs, la connaissance des mots doit être précédée de celle de l'alphabet.

Si la langue est un don spontané se développant d'une manière instinctive à travers tout le genre humain, l'écri-



<sup>(1)</sup> Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde, 1 vol in-4°. Paris, 1833-36.

ture est au contraire un art, une invention factice, dont les premiers essais ont dû être nécessairement informes. Le sauvage abruti ignore toute écriture, la demi-civilisation s'est contentée d'esquisser l'objet qu'elle voulait matériellement exprimer; une civilisation plus élevée, appliquant ces peintures aux idées, assimila, autant que possible, le monde intellectuel au monde physique, Certains peuples, comme les Égyptiens, ont conservé distincte chaque image matérielle; d'autres, comme les Chinois, les ont abrégées en les combinant à l'infini. Enfin l'élément phonétique, entrevu de ces nations mêmes, commença à se grouper en syllabes dans l'écriture cunéiforme des Assyriens, simplifiée et élucidée par les Perses, jusqu'à ce qu'enfin le véritable alphabet, celui qui marque chaque son par une lettre spéciale, naquit d'un côté en Phénicie, de l'autre sur les bords de l'Indus; invention sublime qui s'est perfectionnée avec les progrès mêmes du langage. Car, si la complication des signes est nécessaire pour les idiomes monosyllabiques qui n'ont pas d'autre moyen de contrôle, si des groupes plus ou moins multiples ont dù peindre les combinaisons confuses des langues à agglomération, les flexions régulières adoptées par les Sémites, par les Aryas, ont permis de bonne heure une représentation exacte, inaltérable dans sa précision, telle qu'elle existe dans l'alphabet phénicien et l'alphabet indien; ces deux flambeaux qui depuis trois mille ans éclairent le monde civilisé.

II.

#### ALPHABET PHÉNICIEN ET SES DÉRIVÉS.

L'alphabet phénicien, devenu celui de l'Europe et d'une grande partie de l'Orient, remonte par son origine aux temps les plus reculés. Il avait cependant été précédé de signes hiéroglyphiques ou syllabiques, et c'est probablement parmi ces derniers qu'un éclair de génie a vivifié une vingtaine de types, dont les initiales furent appliquées à tous les mots. La trace de ces types caractéristiques figure encore dans les noms mêmes des lettres conservés par les Hébreux et par les Grecs; et le bœuf, la maison, le chameau, la porte, y apparaissent encore dans leurs traits principaux (1). Quant à l'ordre arbitraire dans lequel elles se suivent, et que tous les siècles ont accepté sans contrôle, on a cru pouvoir l'attribuer, soit à une phrase ou prière consacrée par les navigateurs phéniciens, soit à la série des astérismes lunaires que les Chaldéens préposaient à chaque jour du mois, comme plus tard douze constellations formèrent le zodiaque de l'année. Cet alphabet, adopté par les Hébreux dans la rédaction de leurs livres sacrés, se propagea rapidement chez les Syriens et les peuples de l'Asie occidentale, en même

<sup>(1)</sup> Voir a ce sujet les judicieuses recherches de M. de Rougé sur l'alphabet égyptien.

temps qu'il pénétrait en Grèce et en Italie, initiant ainsi à l'écriture les nations les plus puissantes de l'Europe. Malgré les modifications successives introduites dans l'aspect et dans l'usage des lettres, le principe resta partout le même, et permet maintenant encore une comparaison immédiate entre l'alphabet phénicien et ceux des Grecs, des Romains, des Allemands, des Slaves, des Arabes. Limité par les bornes de cet ouvrage, nous ne pouvons présenter ici qu'un parallèle succinct des séries de lettres parties d'une même souche, qui ont reçu le plus d'extension.

Nous rapprocherons d'abord les caractères phéniciens des lettres grecques, latines, allemandes, qui les reproduisent dans un sens opposé, l'écriture ayant passé de droite à gauche; et l'on en conclura facilement que les runes celtiques ou scandinaves, le gothique d'Ufillas, le slavon de Cyrille, remontent à la même origine (4).

## ALPHABET.

| PHÉNICIEN. | SAKC. | ROMAIN. | ALEEMAND. | TRANSCRIPTION. |
|------------|-------|---------|-----------|----------------|
| <i>₹</i> • | A     | A       | U, ä      | u, ä           |
| 2          | В     | В       | 23        | b              |

(1) Les anciennes inscriptions helléniques et italiques procèdent encore souvent de droite à gauche ou en retour, comme celles des Phéniciens et des Hébreux, et alors l'analogie est complète.

| prénicien. | GREC.   | ROMAIN. | ALLEMAND. | TRANSCRIPTION. |
|------------|---------|---------|-----------|----------------|
| τ          | Г       | C, ch   | Œ         | c              |
| 97         | Δ       | D       | Ð         | d              |
| ৰ্         | E       | E       | Œ         | e              |
| <b>?</b>   | , F (') | F       | 8         | ſ              |
| ⊅          | Ľ       | G,      | ß         | g              |
| Ħ          | H (')   | H       | த், ф     | h, ch          |
| $\nabla$   | Θ       |         |           |                |
| ៧          | ī .     | i, J    | 3, 3      | i, j           |
| Ħ          | К       | K       | · R       | k              |
| 2.         | Λ       | L       | 8         | l              |
| **         | M       | M       | M         | m              |
| ۵          | N       | N       | 98        | n              |
| k          | Ξ       |         |           |                |
| $\nabla$   | 0       | 0       | D, ö      | o, ö           |
| ٦          | II      | P       | 90        | p              |
| m          |         | •       |           |                |
| P          |         | Q       | D         | q              |
| <b>?</b> . | Ρ.      | R       | अर        | r              |
| ж          | Σ       | S       | €, fd)    | s, sch         |

| PHÉNIGIEN. | GREC. | ROMAIN. | ALLENAND. | TRANSCRIPTION.   |
|------------|-------|---------|-----------|------------------|
| ሉ          | T     | T       | I         | t                |
|            | Υ     | U       | u, ü      | u, ü             |
|            |       | v       | 23, 23    | v, $w$           |
|            | Φ     |         |           |                  |
|            | x     | X       | . ¥       | $\boldsymbol{x}$ |
|            | Ψ     |         |           |                  |
|            | Ω     |         |           | •                |
|            |       | Y       | 3)        | y                |
|            |       | Z       | 3         | z                |

L'alphabet phénicien ou samaritain se compose, comme on voit, de vingt-deux lettres, dont seize consonnes pures, et six aspirations, annotées plus tard en voyelles. En les prenant pour base de notre tableau comparatif, nous voyons d'abord que les lettres grecques, dont l'introduction est attribuée à Cadmus de Tyr vers 1550, ont maintenu intactes dans leur série et leur valeur treize lettres phéniciennes, savoir : alef & (z), beit  $\mathfrak{A}(\mathfrak{F})$ , guimel  $\mathfrak{I}(\mathfrak{F})$ , dalet  $\mathfrak{F}(\mathfrak{F})$ , zain  $\mathfrak{A}(\mathfrak{F})$ , theit  $\mathfrak{V}(\mathfrak{F})$ , kaf  $\mathfrak{A}(\mathfrak{F})$ , la med  $\mathfrak{A}(\mathfrak{F})$ , noun  $\mathfrak{I}(\mathfrak{F})$ , pé  $\mathfrak{I}(\mathfrak{F})$ , reish  $\mathfrak{I}(\mathfrak{F})$ , tau  $\mathfrak{K}(\mathfrak{F})$ . Entre samek  $\mathfrak{F}(\mathfrak{F})$  et shin  $\mathfrak{I}^{\infty}(\mathfrak{F})$ , il  $\mathfrak{I}$  a eu seulement transposition; ce qui porte à quinze le nombre des sons identiques.

Parmi les cinq ou six aspirations orientales vocalisées par l'organe grec, la faible hé  $\mathfrak{A}$  est devenue la voyelle  $\epsilon$  bref; la forte heit  $\mathfrak{A}$ , que les Grecs employèrent d'abord comme aspirée gutturale, marquée plus tard par l'esprit rude (') est devenue la voyelle n long. La frolante wau  $\mathfrak{F}$  conservée par les Éoliens seuls comme aspirée labiale F, et remplacée chez les Ioniens par l'esprit doux ('), n'est plus pour ces derniers qu'un simple chiffre  $\tau$ . L'aigué yod  $\mathfrak{M}$  est devenue  $\epsilon$ ; la glottale ain  $\nabla$  a produit  $\epsilon$  bref. Enfin, le quof  $\mathfrak{P}$ , et le tsad  $\mathfrak{M}$ , étrangers aux Grecs, n'existent plus que dans leur numération.

Mais la richesse de la langue grecque et son harmonieuse mobilité tendaient naturellement à sortir de la fixité des lettres orientales; et, après avoir transformé les aspirations en voyelles, les Grecs complétèrent leur alphabet par l'adjonction de υ et de ω, ainsi que par celle des consonnes o, y, \u03c4. Il présente ainsi, dans son ensemble, douze consonnes simples, six consonnes aspirées ou doubles, et six voyelles pures, qui peuvent se combiner en diphthongues αι, ει, οι, αυ, ευ, ου, lesquelles ont leur allongement dans α, η, ω souscrits, ainsi que dans αν, ην, ων. Outre les deux esprits que nous avons signalés, trois accents, l'aigu ('), le grave (') le circonflexe (') marquent les diverses intonations de la voix. Malgré l'importance de ces accents pour tout texte suivi, nous avons cru. pouveir les supprimer dans les mots isolés où l'annotation devient inutile.

La prononciation de la langue grecque, disséminée dans

une foule de provinces que troublèrent souvent des invasions hostiles , a nécessairement varié pendant le cours des siècles. Mais, s'il est impossible de la faire revivre dans son intégrité, il n'est pas difficile de reconnaître la valeur théorique des lettres, et d'en conclure que, si les Grecs modernes doivent être hautement approuvés pour avoir maintenu l'accent tonique, ainsi que l'aspiration de 9 et  $\kappa$ , et le son adouci des diphthongues, on ne saurait admettre en principe ni l'amoindrissement des consonnes fortes, ni l'iotacisme, imposé au Bas-Empire par le mélange des tribus slavonnes, substituant le son mondone de , aux valeurs bien avérées des voyelles n (é long), et  $\nu$  (u français), que constatent toutes les transcriptions romaines et les règles fondamentales du langage.

L'alphabet italique, introduit sans doute dès le douzième siècle par les Étrusques et les Doriens, et constitué ensuite en alphabet romain, présente, avec celui des Phéniciens qui l'a produit, des ressemblances très-remarquables. Car, s'il a remplacé la lettre  $\Im\left(\gamma\right)$ , par c gutturale forte, et substitué à la lettre  $\Im\left(\gamma\right)$  eg gutturale faible, s'il a rejeté le  $\nabla\left(s\right)$  dental, et changé le  $\chi$  aspiré en x, lettre sifflante, il a maintenu, en opposition aux Grecs, les valeurs phéniciennes de  $\mathcal{F}\left(f\right)$ ,  $\mathcal{H}\left(h\right)$ ,  $\mathcal{F}_{1}\left(q\right)$ . La voyelle  $\iota$  a été dédoublée plus tard en i,j, et la voyelle  $\iota$  a eté dédoublée plus tard en i,j, et la suite, ainsi que les groupes ch,ph,th, pour exprimer des sons purement grecs.

L'alphabet romain se compose donc, dans son ensemble,

de dix-neuf consonnes, et de six voyelles simples, d'où résultent les diphthongues w. w. au, eu. Son accentuation, très-réelle, quoique non marquée dans l'écriture, a été assez fidèlement conservée par les Italiens, dont la prononciation serait parfaite s'ils n'avaient trop amolli les sons primitivement purs et nets du c et du g romains (ke, gue), que l'italien transforme souvent en tch, dj, et le français en s. ch, j.

Des lettres gréco-latines, que les Gaulois apprirent à connaître dans leurs invasions en Italie, et les Ases ou Goths dans leur migration vers le nord, a du naître l'alphabet runique, dont usèrent les druides et les scaldes. Considérées comme un trésor de science, malgré leur imperfection relative, les runes scandinaves, au nombre de seize à vingt, recurent des noms significatifs qui les rendaient propres aux divinations, tout en les excluant de l'usage populaire; Leur origine ressort clairement de leur forme, ainsi que nous l'avons démontré dans un précédent ouvrage (1). Nous ajouterons seulement ici qu'outre les lettres principales, conservées avec leur valeur, divers signes accessoires ont complété plus tard cet alphabet, qui s'est répandu successivement dans la Gaule, la Germanie, l'Espagne et l'Angleterre, où il régnait encore au huitième siècle de notre ère.

L'influence de l'alpabet gréco-latin a grandi avec le



<sup>(1)</sup> Tableau de la littérature du Nord au moyen-âge, en Atlemagne, en Angleterre, en Scandinavie, en Slavonie. Paris, 1854.

christianisme. Les Coptes de l'Égypte l'adoptèrent en l'augmentant de plusieurs lettres; il se répandit, en se multipliant, dans l'Arménie et dans l'Abyssinie. Au quatrième siècle, l'évêque goth Ulilias forma, pour la traduction de la Bible, dont il existe un précieux manuscrit, un alphabet calqué sur celui des Romains, sauf l'adjonction de deux lettres représentant hw et th aspiré. Il compte en tout vingt-quatre caractères, plus les quatre diphthongues ai, ci. au, iu.

L'alphabet allemand a conservé la série simple des lettres latines, modifiées et effilées dans leur forme d'après l'écriture monacale du moyen-âge. Ce n'est donc pas un alphabet spécial; c'est une reproduction romaine, avec certaines additions heureuses et une seule regrettable. La série des vingt-cinq lettres se développe régulièrement comme en latin, sauf quelques différences caractéristiques dans la prononciation. Ainsi le c (c), en prenant le son ts, est devenu presque un signe étranger, dont la valeur gutturale est remplacée par f (k). Mais le groupe d) (ch) correspond parfaitement à y, aspirée grecque du même ordre; le g(g) est la gutturale faible; le j(j) n'est qu'un i consonne; le f (s) est une sissante douce, se complétant par les groupes § (ss) et fc (ch français). Le v (v) a été assimilé à f, et remplacé par w (w) dans sa valeur réelle; le ¿ (ts), d'un usage fréquent, se trouve rapproché du ¿ grec. Les voyelles a (a) e (é) i (i) o (o) u (ou) se prononcent comme en latin; mais, par une modification ingénieuse, elles peuvent s'adoucir en a (è), o (eu) u (u français), de

meme qu'elles se groupent en diphthongues dans ai, ai, au, au. Mais les grammairiens allemands n'ont pas adopté d'accent; et cette lacune a produit l'insertion regrettable d'un fi muet, privé de sa valeur aspirée et servant uniquement à marquer les syllabes longues; hôte parasite d'autant plus incommode qu'il hérisse inutilement une écriture dont l'orthographe est généralement irréprochable.

L'alphabet allemand peut d'ailleurs très-facilement se ramener à son origine par une transcription littérale en caractères romains; et plusieurs pays d'Allemagne font de louables efforts pour rentrer ainsi dans l'usage commun. L'alphabet latin, que l'on devrait appeler européen, pourrait d'ailleurs suffire à toutes les exigences, au moyen de certains signes convenus. L'absence même de ces signes. remplacés par divers groupes, n'a pas empêché son extension; et les prononciations différentes ne s'appliquent après tout qu'à un petit nombre de lettres, appelées à exprimer des sons inconnus aux Romains. La langue anglaise est, sous ce rapport, celle qui s'écarte le plus de toutes les autres; le mélange des deux races, saxonne et latine, ayant produit dans le son des lettres de singulières perturbations. Nous ne parlerons pas du th aspiré, ni du ch multiforme, qui s'expliquent par le gothique et le français; mais les voyelles a, e, i, o, u, conservant leur valeur comme brèves, l'ont intervertie comme longues en é, î, ai, ô, iou; et les mêmes sons se cachent d'ailleurs sous une foule de diphthongues diverses. L'orthographe française, si l'on voulait l'analyser, présenterait elle même

assez d'anomalies pour qu'on ne s'étonnât pas trop de celles de nos voisins. Il est même certains sons qui paraissent destinés à traverser toutes les phases de l'écriture. Ainsi le c, primitivement guturale forte en latin, a pu devenir s en français, c en espagnol, tch en italien, ts en allemand ainsi qu'en polonais. Le groupe ch latin, destiné d'abord à exprimer le x aspire grec, ainsi qu'il le fait encore en allemand et dans les langues slaves, est devenu ch en français, k en italien, tch en espagnol et en anglais, tandis que le son ch du français se peint en italieu par sc, en anglais par sh, en allemand par sch, en polonais par sz; et que, précédé du son dental, il devient cz dans toutes les langues slaves.

Il est curieux de voir ces notions, si confuses dans les idiomes européens, précisées par des caractères distincts dans deux alphabets partis de la même origine, quoique sous des influences opposées. L'un est celui des Arabes et des Persans, extension heureuse de celui des Hébreux; l'autre celui des Slaves et des Russes, agrandi sur celui des Grecs. Nous allons les citer ici avec la valeur de leuretteres, et la méthode que nous proposons pour les exprimer succinctement, sans toutefois vouloir insister sur la transcription des langues sémitiques qui doit nous rester étrangère; mais en nous attachant à celle du russe qui rentre dans nos comparaisons, ce qui pourrait également s'appliquer à toutes les langues slaves.

10 mm / Co

## · ALPHABET.

| nérreu. | PERSAN. | TRANSCRIPTION. | RUSSE.  | TRANSCRIPTION. |
|---------|---------|----------------|---------|----------------|
| ×       | 1, 4    | a, '           | А, я    | a, ia          |
| _       | ب       | ь              | Б, В    | b, $w$         |
| •       | Ų       | p              |         | •              |
| ٦ _     | ج       | dj. j          | г       | g              |
| •       | چ       | tch, ć         | . ч     | . <i>ė</i>     |
| ٦       | ٥       | d .            | Д       | d              |
|         | ٤       | $dz$ , $\zeta$ | - п     | . ts, c        |
| П       | ğ       | h              | Е, э, ѣ | e, é, ie       |
| 7       | ہ ، و   | w, u           | •       | •              |
| 7       | j       | z              | ж       | ż              |
|         | ĵ.      | j, ż           | 3       | z              |
| П       | τ       | hh, h          |         | •              |
|         | خ       | kh, x          |         |                |
| ದ       | ط       | tt, ţ          |         |                |
|         | ظ       | dd, d          |         | •              |

| HÉBRET.   | PERSAN.                            | TRANSCRIPTION. | RCSSE.  | TRANSCRIPTION. |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| •         | - یی                               | y, i           | И, І, ы | i, ï. y        |
| $\supset$ | ک                                  | k              | К       | k              |
|           | گ                                  | g              |         |                |
| ל         | J                                  | l              | A       | 1              |
| <u>م</u>  | ٢                                  | m              | M       | m              |
| 3         |                                    | n              | H       | n              |
| ם         | س                                  | s              |         |                |
| ע         | ٤                                  | å, š           | 0       | 0              |
|           | ٠                                  | gh, γ          | 1.      |                |
|           | ن ت ش ر ق ش ص ف ع<br>ث ت ش ر ق ش ص | 6              | . п     | p              |
| 9         | ف                                  | ss, s          |         |                |
| 7.        | ص                                  | zz, z          |         |                |
|           | ص                                  | 4              |         |                |
| ק         | ق                                  | r              | P       | r              |
|           | ر                                  | sh, ś          | С, ш, щ |                |
| w         | س                                  | t              | T .     | 1              |
| л         | •                                  |                |         | •              |
|           | <u> </u>                           | th, 6          | У, ю    |                |
|           |                                    |                | Ф.      | u, iu          |
|           |                                    |                | X       | 1              |
|           |                                    |                | A       | ch, h          |
|           |                                    |                |         |                |

La coincidence remarquable que présentent ces deux séries, appartenant à des peuples totalement opposés de race, de séjour, d'habitudes, résulte dans leurs langues respectives de l'étendue des articulations, que de judicieux observateurs se sont attachés à exprimer distinctement. C'est ainsi qu'à la naissance du mahométisme au septième siècle, l'alphabet arabe, formé de celui des Hébreux par l'intermédiaire du syriaque, a dédoublé la plupart de ses lettres, révolution que la langue persane a complétée. Placées primitivement dans l'ordre des caractères hébreux, ainsi que l'attestent les chiffres qu'elles représentent, les lettres arabes ont été rangées plus tard d'après leur forme graphique. Mais nous avons cru devoir revenir ici à la classification originelle, plus favorable à la comparaison et à l'étude même de cet alphabet. Quant à la méthode de transcription que nous proposons pour le représenter en caractères romains ou grecs, elle repose sur le principe que chaque son simple doit être peint par une lettre unique; et nous y parvenons facilement, à l'exemple d'éminents devanciers, en adaptant, comme pour le sanscrit, aux lettres restées intactes, le tildé ou le trait (') pour désigner les palatales, le point souscrit (.) pour les dentales dures, l'esprit rude (') pour les aspirations (1). Ceci posé, on peut reproduire, non-seulement les lettres hébraïques א, ה, ה, א, ה, ט, ט, ט, ס, ב, ס, קי, qui

<sup>(1)</sup> Voir Grammaire arabe, par Silvestre de Sacy. Paris. — Standard alphabet, de Lepsius, Berlin, 1863.

ont conservé chez les Arabes leur valeur simple, mais encore les lettres D. dédoublées, soit en arabe et en turc, soit en persan et en hindostani. Il en résulte que les vingt-deux caractères primitifs en ont formé trente-deux dans cet alphabet si riche, sans compter les six combinaisons qui se rattachent aux points-voyelles. Mais notre tâche ne saurait être ici d'explorer cette mine féconde: elle s'étend au delà de notre sphère, vers laquelle, par sa richesse même, elle nous ramène naturellement.

En effet, un phénomène analogue à celui de l'alphabet arabe surgissait au neuvième siècle dans l'Europe orientale, où deux moines grecs, Cyrille et Méthode, furent appelés à convertir au christianisme les Bulgares, les Serbes, les Slovènes. Voulant les doter d'une traduction de la Bible, écrite en caractères conformes à leurs idiomes et moins compliqués que les signes glagolitiques déjà répandus chez quelques-uns d'entre eux, les savants missionnaires prirent pour base l'alphabet grec, dont ils dédoublèrent quelques lettres, et eurent l'heureuse idée d'y adjoindre certains signes coptes et arméniens, propres à exprimer tous les sons accessoires. Ils parvinrent ainsi à peindre, comme les Arabes, chaque valeur sans complication, et à inventer cet alphabet de trente-six lettres, qui serait le plus parfait de l'Europe s'il pouvait y être généralement connu. Mais, restreint dans son usage chez les Slaves eux-mêmes, parmi lesquels les Serbes et les Russes en ont seuls conservé l'usage, remplacé ailleurs par des combinaisons de lettres qui le rendent presque méconnaissable, il n'est plus qu'un objet de curiosité passagère pour la plupart des nations européennes, dont il mériterait cependant de fixer la studieuse attention.

L'alphabet slavon, type de l'alphabet russe, a conservé, avec leur valeur primitive les lettres grecques  $A, \Gamma, \Delta, K, A, M, N, O, \Pi, P, \Sigma, T, Y, \Phi, X; mais, dédoublant les autres d'après les phases de leur prononciation, il a attribué à B les sons <math>b$  et v; à Z les sons j et z. De plus la tendance de tous les Slaves au iotacisme, tendance qui a altéré le grec moderne, leur a fait adjoindre à A, E, I, Y, les signes accessoires  $\pi$   $(ia), \pm$   $(ib), \pm$   $(y), \infty$  (iou), que nous avons marqués en minuscules.

Mais une addition vraiment précieuse est celle des signes  $\pi$  (tch),  $\pi$  (ch),  $\pi$  (ts), représentant des modifications diverses de palatales, inséparables en étymologie et que chaque nation peint diversement. L'emploi de deux assonances finales, l'une faible  $\Sigma$  (e muet); l'autre forte  $\Sigma$  (redoublement), assurent à l'alphabet russe un incontestable avantage.

Avantage stérile, dira-t-on, puisque cet alphabet n'est usité que chez les Slaves du rit grec; que la transcription en caractères romains qu'on lui fait subir en Russie est encore plus compliquée et plus étrange que l'orthographe polonaise, et que, pour comble de confusion, l'écriture cursive des Russes a adapté nos lettres écrites à des sons totalement différents. On avait cependant un modèle tout préparé par l'université de Prague, qui, dans sa transcription du bohème, idiome de même famille, a fait preuve dès le quinzième siècle d'une rare sagacité. Les signes diacritiques, placés par elle au-dessus des lettres, nous ont inspiré œux que nous essayàmes jadis d'appliquer à toutes les langues slaves, tentative très-admissible en théorie, mais qui ne pourra triompher de la coutume. (4) Du moins nous est-il permis d'en faire usage dans nos comparaisons grammaticales, en appliquant la même méthode au russe, au persan, au zend et au sanscrit.

ш.

#### ALPHABET INDIEN OU SANSCRIT.

La vaste péninsule de l'Inde, depuis le Népal jusqu'à Ceylan, a pour représentant des dialectes parlés par ces peuplades si variées un même alphabet fondamental, auquel se rattachent essentiellement toutes les modifications subséquentes, et dont l'existence vénérable, attestée par les Védas, remonte à plus de quinze siècles avant notre ère, sans qu'il soit possible d'en préciser l'origine. Serait-elle due à ces Chaldéens de Médie, premiers observateurs des astres, qui furent les civilisateurs des Assyriens, des Perses, des Phéniciens, peut-être des Indiens, et pourrait-on faire remouter ainsi à une

<sup>(1)</sup> Histoire de la langue et de la littérature des Slaves, un vol. in-8°. Paris, 1839; où cette question est traitée plus en détail.

même inspiration féconde l'invention de l'alphabet phonétique chez les Sémites et les Arvas? C'est un problème que nous n'oserions aborder; mais, ce qui ressort clairement de l'alphabet sanscrit tel qu'il apparaît sur les manuscrits de l'Inde, c'est que jamais invention n'a été plus judicieuse, plus admirable que celle de cette série de cinquante lettres, exprimant d'une manière distincte toutes les intonations de la voix humaine, et reproduisant, sauf une seule lacune regrettable, toutes les nuances des idiomes de l'Europe. Nous avons eu le bonheur de faire ressortir, un des premiers, les mérites de cet alphabet, en revendiquant énergiquement să transcription littérale et la séparation des mots dans les réimpressions (1). La science a marché depuis; mais la voie que nous avions tracée, d'accord avec les Chézy, les Mérian, les Burnouf, les Wilson, les Bopp, que nous reconnaîtrons toujours pour nos maîtres, a été activement explorée, aplanie par d'éminents travailleurs. Il ne nous reste donc qu'à rappeler ici, avec de légers changements, les principes que nous avions posés pour cette étude.

Les grammairiens indiens, plus logiques que les Grecs et les Romains, ont classé de bonne heure, comme on le sait, les lettres de leur riche alphabet d'après la nature des organes, séparant les modulations ou voyelles des articulations ou consonnes, divisant les voyelles en aiguës ou

<sup>(1)</sup> Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde, pages 73 à 81.

graves, en simples ou doubles, marquant les assonances par deux signes spéciaux, et classant les consonnes selon qu'elles sont produites, avec ou sans aspiration, par le contact du gosier, du palais, des dents, des lèvres, de la langue.

Ce système, si complexe en apparence, se déroule avec une merveilleuse symétrie par l'exacte correspondance des sons, qui toujours se groupent conformément à leur nature et se développent par séries régulières; de sorte que toute l'euphonie grecque se trouve reproduite en sanscrit, sur un plan plus large, plus régulier encore, par des signes mieux diversifiés. Toutefois l'étroite coincidence entre l'ordre habituel des lettres indiennes et les règles euphoniques du sanscrit ne suffisant pas à la comparaison générale qui nous occupe, nous croyons devoir les présenter ici dans une graduation un peu différente de celle qu'ont adoptée les grammaires spéciales, auxquelles on pourra d'ailleurs recourir (1).

Plaçant en tête les voyelles et les diphthongues répandues dans toute l'Europe, nous les ferons suivre des liquides ou semi-voyelles, qui les rattachent aux consonnes, réparties dans les cinq classes de gutturales, palatales, dentales, cérébrales, labiales, lesquelles se développent

<sup>(1)</sup> Grammaire de Bopp, Grammaires d'Oppert, de Max Muller, d'Em. Burnouf, etc. L'alphabet sanscrit habituel admet les linguales o vocalisées immédiatement après les voyelles simples; il place les cérébrales avant les dentales pures, et relègue à la fin les liquides et les siffantes no classées.

en fortes, en faibles, en aspirées. Elles sont suivies des nasales, puis des sifflantes qui se rapportent à chaque classe; et enfin des linguales, soit pures, soit vocalisées, lesquelles termineront le tableau. Chaque lettre indienne sera accompagnée de la transcription littérale que nous avons adoptée, d'après les principes émis précédemment, ef qui consistent à simplifier autant que possible les caractères par l'adjonction de quelques signes connus, tels que le trait, le point, l'esprit rude. A l'exemple de l'Ecole de Nancy, heureusement inspirée par M. de Dumast, nous avons renoncé à tous les groupes d'une complication inutile, et constitué ainsi la série de nos lettres :

|                       |    | 夏 | श्चा     |             |
|-----------------------|----|---|----------|-------------|
|                       |    | a | â        |             |
| इ ई                   |    |   |          | उ उ         |
| i t                   |    |   |          | u ü         |
| र रे                  |    |   |          | ह्या ही     |
| $ai(\vec{r})$ $di(x)$ |    |   |          | au (6) áu ( |
| य                     |    |   |          | व           |
| y                     |    |   |          | v           |
| क                     | ם  | त | ठ        | व           |
| k                     | ć  | ŧ | <u> </u> | p           |
| ख                     | ₹  | घ | ठ        | फ           |
| K                     | ě  | 1 | ŗ        | $\dot{p}$   |
| ग                     | 31 | द | उ        | व           |
| 9                     | j  | đ | d.       | ь           |
|                       |    |   |          |             |



Ces lettres, comme les nôtres, s'écrivent de gauche à droite.  $\pi(a)$  bref, qui ouvre ici la liste comme dans l'alphabet phénicien, représente le souffle vocal pur, inhérent à chaque consonne, souffle varié plus tard en  $\tilde{a}'$ ,  $\tilde{c}'$ ,  $\tilde{c}'$ , et qui chez les Indiens se nuançait de même, mais dont la notation graphique, seule lacune de leur alphabet, se résume en une lettre unique d'une apparente monotonie (¹). Les deux autres voyelles,  $\xi$  (i),  $\Im$  (v), prononcez i, ou, ont leurs longues ainsi que la première,  $\Im \pi$ ,  $\widehat{\xi}$ ,  $\Im$  (d, t, t). Réunies, elles forment les groupes

<sup>(1)</sup> Dans les commentaires des Védas on indique un α aigu et un a grave, dont les sous paraissent correspondre à ε et o du grec. L'alphabet zend, dont les lettres correspondent à celles de l'alphabet sanscrit, précise déjà les trois sons π, ε, ο.

\( (al), π \) (au), lesquels, comme en français, équivalent à \( \textit{e}, \ \textit{o} \) longs, et se transcrivent ordinairement ainsi (t), mais n'en sont pas moins de vraies diphthongues, prolongées encore dans \( \tilde{\chi} \) (\( \tilde{\chi} \)), \( \tilde{\chi} \) (au). Comme médiale ou finale, \( a \) bref n s'écrit jamais; mais les autres voyelles ont pour signes abrégés: \( \tilde{\chi} \) (\( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \) (\( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \)), \( \chi \) (\( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \)), \( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi} \)), \( \tilde{\chi} \), \( \tilde{\chi}

Les liquides a (y), a (v) forment la transition des voyelles aux cinq classes de consonnes proprement dites, gutturales, palatales, dentales, cérébrales, labiales, offrant chacune une forte, une faible, et deux aspirées. Les lettres des 1", 3°, 5° classes, क (k), म (g), त (t), द (d), य (p), च (b), se prononcent simplement comme en latin et en allemand; les palatales ঘ (é), র (j), marquées d'un trait, ont le son complexe tch, dj, si commun en italien, en anglais, en russe; les cérébrales & (t), & (d), avec le point souscrit, ont un son dental emphatique, rapproché de celui des Arabes. Si nous avons cru devoir résumer l'aspiration de toutes les consonnes par un esprit rude, nous reconnaissons volontiers qu'elle a dû se nuancer chez les Indiens d'après la consonne précédente, et que ਕ (k), ਬ (g), se prononçaient probablement avec l'assonance de χ grec; 및 (1), 및 (d), avec celle de θ; 도 (p),



<sup>(</sup>i) La transcription de ces diphthongues en  $\ell$ ,  $\delta$ , est plus courante en littérature; mais celle en ai, au est plus grammaticale et plus exacte; ce qui nous porte à la maintenir dans nos comparaisons.

ম (b), avec celle de  $\varphi$ . Les nasales, conformes aux diverses classes : उ (i) guttural, স্ব (ii) palatal, ন (ii) dental, আ (ii) cérébral, ন (iii) labial, se résument, lorsqu'elles sont finales, en anusvara, nasalité sourde, figurée en sanscrit par (ii) que nous rendons par m final modifié.

Parmi les sifflantes, annexées aux diverses classes,  $\overline{\chi}$  (h) guttural,  $\overline{\chi}$  (s) dental, ont le même son qu'en français, tandis que  $\overline{\chi}$  (r) palatal paralt avoir correspondu à la valeur de  $\phi$  allemand ou de r0 espagnol, et  $\overline{\chi}$ 1 cérèbral à celle de sh anglais. Comme désinences, toutes ces sifflantes se résument en visarga, aspiration vague ou latente, figurée chez les Indiens par (s1), et que nous indiquons par s1 final modifié; mais qui, devant les consonnes, peut se changer en d1, en r2, en r5.

Enfin des linguales  $\mathbf{T}$  (r),  $\mathbf{m}$  (l), la première peut s'atténuer chez les Indiens en un son  $\dot{x}$  ou  $\dot{r}$  bref,  $\dot{x}$  ou  $\dot{r}$  long, qu'il serait fautif de figurer par ri (!), puisqu'ils s'assimilent aux voyelles simples, et qu'ils ne représentent véritablement que le r sourd ou mobile anglaiset polonais. L'atténuation de l, dont le polonais et le russe offrent aussi des exemples, est tombée en désuétude dans l'Inde, ainsi que le lr glottal.

A ces lettres, simples de leur nature, s'ajoutent dans l'alphabet sanscrit certains groupes inséparables en éty-



<sup>(1)</sup> Nous avons protesté le premier contre cette transcription, usuelle sans doute, mais peu grammaticale, puisque jamais la syllabe ar ou àr ne saurait se vocaliser en ri ou ri.

mologie, tels que : ਜ  $(k\hat{s}$  ou  $\hat{x})$ , स्म (sk), स्म (sk), स्म (sr), स्म (sr), स्म (sp), स्म (sp). Le premier, par son fréquent usage, est entré dans la série alphabétique; les autres sont regardés comme des lettres complexes, quoique indivisibles en valeur.

Tel est l'ensemble de cet alphabet dont les formes nettes et précises offriraient aux étudiants un déchifrement très-facile, si l'abréviation des voyelles et des consonnes qui se mêlent et s'agglutinent dans les mots, rangés d'ailleurs en lignes continues, ne produisait des combinaisons auxquelles il faut nécessairement s'habituer. C'est un motif puissant pour suivre, dans la transcription, la méthode littérale qu'à l'exemple des meilleurs guides nous avons adoptée dès 1836, et à laquelle nous restons fidèle. Chaque lettre simple étant représentée par une lettre légèrement modifiée, on arrive à faire répondre l'alphabet romain à toutes les exigences, sans altérer ses caractères essentiels; et c'est ainsi que, non-seulement l'allemand, mais le russe, et même l'hébreu et l'arabe nourraient passer dans le domaine usuel par l'adoption d'un système uniforme.

Les mots sanscrits, liés entre eux par une harmonie continue, s'enchainent dans les manuscrits en lignes sans solution, dans lesquelles chaque finale d'un mot est modifiée par l'initiale suivante. En observant, aussi fidèlement que possible, ces règles importantes d'euphonie et les apocopes qui en résultent, on a pu obtenir pour les réimpressions européennes l'entière séparation des mots,

que nous avons essayé de réaliser dans nos citations (1). Voici du reste ces règles euphoniques, plus complètes en sanscrit qu'en aucune autre langue.

Dans les voyelles, deux brèves semblables qui se rencontrent forment une longue, a+a=4, etc. D'un abref, précédant i, u, résultent les diphthongues ai, au, equivalant à e, 6; d'un a long, résultent les diphthongues ai, au; principe également applicable au x ou r vocalisé, qui devient ar, dr (2). Si la lettre a suit ces mêmes voyelles, elles se transforment en liquides ya, va, ra. De cette première règle ressort la nécessité de l'apocope dans les réimpressions comme dans les transcriptions, où la voyelle initiale d'un mot, fondue dans la finale qui précède, devra être remplacée par l'apostrophe  $^{\circ}$ .

Quant aux consonnes, les Indiens les rangent en deux grandes séries : fortes, comme  $k, \delta, t, f, p$ , avec leurs aspirées, plus les sifflantes h, c, s, s': faibles, comme g, f, d, d, b, avec leurs aspirées, plus les nasales  $n, \bar{n}, n, n, m$ . Toute consonne, dans son contact avec une autre, devient forte devant une forte, faible devant une faible; et, précédée d'une aspirée, elle la change en sa ténue correspondante. De plus, les palstales et les cérébrales s'assimilent les dentales qui les précèdent, et les nasales ont

<sup>(1)</sup> Poésie héroïque des Indiens, comparée à l'épopée grecque et romaine, un vol. in-8°. Paris, 1860.

<sup>(2)</sup> De ces gradations vocales, la première s'appelle, en sanscrit, guna (crément), la seconde vreddi (crément double).

généralement le même pouvoir d'assimilation. La désinence nasale m final conserve ce caractère devant les voyelles comme devant les linguales et les labiales; mais elle se spécialise devant les autres classes. La désinence sifflante s final est plus variable : suivie d'une lettre forte, sauf les sifflantes, elle devient, selon chaque classe distincte, s, s, s; suivie d'une lettre faible et précédée d'un s ou d'un s, elle devient r; suivi d'une lettre faible et précédée d'un a bref, elle s'amollit en au ou  $\theta$ ; mais, lorsque a est long, elle s'élide.

Tous ces détails peuvent être reproduits dans une transcription, qui doit scrupuleusement respecter les délicatesses de l'harmonie indienne. Mais, si ce peuple antique a fait preuve dans la construction de sa langue d'un profond sentiment musical, il a donné bien d'autres preuves de son génie pratique, parmi lesquelles une des plus bienfaisantes est sans contredit l'invention des dix chiffres. indépendants de l'alphabet littéral auquel les Hébreux, les Grecs, les Romains, sont restés enchaînés dans leur numération, et dont les Indiens nous ont définitivement affranchis, Car nos dix chiffres, attribués aux Arabes, parce que ce furent eux qui les importèrent en Europe au moven age, appartiennent incontestablement à l'Inde, où fut inventé le cercle ou zéro, la vraie clé de la numération décimale. En voici les types primitifs, dont plusieurs sont encore reconnaissables parmi nous :

1234567890

Sur l'alphabet sanscrit ont été formées toutes les séries de lettres de l'Inde ancienne et moderne, celles du pali, du bengali, de l'hindi, du sikh, du mahrate, et même, pour des langues d'origine différente, celles du tamul, du telinga, du birman, du thibétain. Mais la comparaison la plus curieuse est celle que présente l'alphabet zend, dérivé de l'antique bactrien, et qui, reproduisant le sanscrit avec une vocalité plus complète, se rapproche dans ses formes de l'alphabet phénicien, et semble ainsi faire entrevoir le lien qui devait unir dans les temps reculés ces manifestations si précieuses, si étonnantes de l'intelligence humaine.

īV.

### CLASSIFICATION DES LETTRES.

D'après les observations précédentes, on peut voir quelle haute influence exerce sur la grammaire la classification des lettres, qui n'est que l'expression visible des finités naturelles des sons, telles qu'elles résultent des habitudes de chaque peuple. L'organisme indien, étant le plus complet, peut ici être pris pour modèle et servir à élucider celui des Grecs, des Romains, des nations slavonnes, germaniques et néo-latines, chez lesquelles il s'est souvent troublé. Mais ses principes fondamentaux, qui sont ceux de la nature même, n'en persistent pas moins dans nos idiomes, dont ils expliquent la dérivation

et éclairent l'étymologie; et, à ce point de vue important, ils méritent toute notre attention.

Nous présenterons donc les tableaux successifs des lettres indiennes, grecques, latines, gothiques, allemandes, russes, classées d'après les organes de la voix et leur filiation uniforme, par laquelle s'expliquent les échanges qu'elles peuvent subir, et ceux qu'elles repoussent comme incompatibles. Mais nous opérerons ici, dans l'intérêt de la comparaison, une inversion générale de l'alphabet indien, tout en respectant son harmonie, plaçant successivement, après les voyelles, les liquides qui en dérivent; puis les sifilantes et les nasales qui s'y rattachent et dominent les diverses classes, dans lesquelles les faibles précèderont les fortes, les aspirées, les lettres doubles, et que termineront les linguales. Tous les autres alphabets seront rangés de la même manière.

### ALPHABET INDIEN.

|           |             | a    |   |             |
|-----------|-------------|------|---|-------------|
| i i       |             | â    |   | u û         |
| ai (ė)    |             |      |   | au (6)      |
| åi (æ)    |             |      |   | âu (w)      |
| y         |             |      |   | v           |
| h         | ç           | 8    | ŝ |             |
|           |             |      |   |             |
| $\vec{n}$ | $\tilde{n}$ | n    | n | $m_{\cdot}$ |
|           |             | ter. |   |             |

| g         |    | j         |     | d               |     | d. | 6              |
|-----------|----|-----------|-----|-----------------|-----|----|----------------|
| k         |    | $\dot{e}$ |     | t               |     | ţ  | p              |
| ģ         |    | • "       |     | il              |     | ä  | ľ              |
| K         |    | č         |     | 7               |     | ŗ  | $p^{\epsilon}$ |
| $\dot{x}$ |    |           |     | ٠.              |     |    |                |
|           | sk |           |     | st              |     |    | sp             |
|           | sk |           |     | $s\overline{t}$ |     |    | sp             |
|           |    |           | l   |                 | r   |    |                |
|           |    |           | į į |                 | å å |    |                |
|           |    |           |     |                 |     |    |                |

# ALPHABET GREC.

|            | ε  | α   | 0  |                    |
|------------|----|-----|----|--------------------|
| ι          | η  |     | ω  | υ                  |
| αι, ει, οι |    |     |    | αυ, ευ, ου         |
| α, η, ω    |    |     |    | <b>α</b> υ, ηυ, ωυ |
| (')        |    | σ   |    | (`)                |
| γ          |    | ν   |    | μ                  |
| γ          |    | 6   |    | β                  |
| ×          |    | ŧ ' |    | π                  |
| χ          |    | θ   |    | φ                  |
| ξ          |    | ζ   |    | ψ                  |
|            | σχ | στ  | σπ |                    |
|            | σχ | σ9  | αφ |                    |
|            |    | λ   | ρ  |                    |

# ALPHABET ROMAIN.

|                  |    | _  |   | _  |            |    |
|------------------|----|----|---|----|------------|----|
|                  | e  | а  |   | 0  |            |    |
| i                |    |    |   |    | u          |    |
| æ                | æ  |    |   |    | au         | eu |
| j                |    |    |   |    | v          |    |
| h                |    | 8  |   |    | <i>i</i> . |    |
| n                |    | n  |   |    | m          |    |
| g                |    | d  |   |    | ь          |    |
| c                |    | t  |   |    | p          |    |
| q.               | •  |    |   |    | f          |    |
| $\boldsymbol{x}$ |    |    |   |    |            |    |
|                  | sc | st |   | sp |            |    |
|                  |    | l  | r |    |            |    |

# ALPHABET GOTHIQUE.

|        | e | a      | 0 |        |
|--------|---|--------|---|--------|
| i      |   |        |   | u      |
| ai, ei |   |        |   | au, iu |
| j      |   |        |   | w      |
| h      |   | s, $z$ |   |        |
| g      |   | n      |   | m      |
| g      |   | d      |   | b      |
| k, q   |   | t      |   | p      |
| hw     |   | th     |   | ſ      |
| hs     |   |        |   |        |
| si     | ŀ | st     |   | sp     |
|        | l |        | r |        |
|        |   |        |   |        |

3

### ALPHABET ALLEMAND.

|             | e   |   | a     |   | 0 |            |
|-------------|-----|---|-------|---|---|------------|
| i           |     | ä |       | ö |   | u, ü       |
| ai, ei, oi, |     |   |       |   |   | au, eu, ie |
| j           |     |   |       |   |   | w          |
| h           |     |   | 8, 88 |   |   |            |
| n           |     |   | n     |   |   | m          |
| g           |     |   | d     |   |   | 6          |
| k, q        |     |   | t     |   |   | p          |
| ch          |     |   |       |   |   | f. v       |
| chs         |     |   | z     |   |   | pf         |
|             | sch |   | st    |   |   | sp         |
|             | l   |   |       |   | r |            |

### ALPHABET RUSSE.

| i       |    |    |                  |       |   |   |    | и  |
|---------|----|----|------------------|-------|---|---|----|----|
| y       |    | ie |                  | ia    |   | ë |    | iu |
| ï       |    |    |                  |       |   |   |    | w  |
|         |    |    | 8                |       | s |   |    |    |
|         |    |    | $\boldsymbol{z}$ |       | z |   |    |    |
| n       |    |    |                  | n     |   |   |    | m  |
| g       |    |    |                  | d     |   |   |    | ь  |
| g<br>k  |    |    |                  | t     |   |   |    | p  |
| h, $ch$ |    |    |                  |       |   |   |    | ſ  |
|         |    |    |                  | ć, šć |   |   |    |    |
|         |    |    |                  | c, ts |   |   |    |    |
|         | sk |    |                  | st    |   | 4 | sp |    |
|         |    |    | ,                |       |   |   | -  |    |

Si l'on compare entre eux ces six tableaux parallèles, on reconnaîtra que les voyelles se distinguent partout en trois nuances, moyenne, aiguē, grave, et que la première, bornée en sanscrit à l'expression de la lettre a, se diversifie dans les autres langues en a, e, o brefs, et se combine partout avec i et u, pour former les diphthongues. Du reste, la distinction passagère des voyelles a peu d'importance en étymologie; car, dans chaque idiome spécial, elles permutent très-facilement entre elles. Il n'en est pas de même des consonnes, plus complètes que partout ailleurs dans le sanscrit, où elles se rangent dans un ordre méthodique applicable à toutes les autres langues. Ainsi, après les deux liquides, les sifflantes et les nasales, qu'on peut appeler des demi-consonnes, se placent naturellement les muettes, faibles, fortes ou aspirées; puis les lettres doubles de même classe constituant des sons indivisibles. Toutes ces valeurs peuvent s'échanger entre elles dans la même ligne verticale, et s'échangent réellement en grammaire, sans que les mots cessent d'être identiques. Seules, par leur nature spéciale, les linguales restent indépendantes.

Les classes de consonnes, que l'indien porte à cinq suivant les organes de la voix, se résument habituellement en trois dominantes, les gutturales, les dentales, les labiales; car les palatales se rapprochent des gutturales, qui les produisent, et les cérébrales ne sont que des dentales emphatiques. On doit remarquer aussi que les muettes, faibles ou fortes, sont seules essentielles en étymologie, et que les autres lettres, voyelles, liquides, sifflantes, nasales, linguales, doivent être considérées comme des sons secondaires qui peuvent se placer ou se déplacer dans les mots sans en altèrer le type virtuel.

Ces observations s'appliquent à chaque langue étudiée en elle-même, en dehors de toute comparaison. Mais, si l'on veut rapprocher entre elles les différentes langues du système, on doit considérer un fait immense : c'est, qu'issues de même origine, elles ont été, dès les premiers temps, diversifiées par la prononciation. De même que l'on voit le teint et les traits du visage varier suivant les climats, non-seulement dans la généralité des hommes, mais dans la même race, sous un ciel différent, de même les peuples de même origine, mais dont la scission est ancienne et profonde, adoptent divers degrés de prononciation, affectionnent certains sons de préférence aux autres, leur donnent plus ou moins d'intensité ou de mollesse, sans toutefois les distraire de la sphère organique à laquelle appartient chacun d'eux. Cette sphère est marquée par les lettres essentielles, indiquant le contact du gosier, du palais, des dents, des lèvres, et nuancées en faibles, en fortes, en aspirées. De ces nuances, à la fois limitées et diversifiées dans chaque classe, ressort la persistance et la variété des idiomes, qui, à la suite des grandes migrations, rayonnèrent d'orient en occident. Ces modifications, toutes instinctives, ont été généralement régulières; et, chose étonnante, après tant de siècles. elles se dessinent maintenant encore par groupes de peuples, et, dans ces groupes par nationalités spéciales ayant chacune son caractère. Ainsi l'àpre climat, la vie erranto des Perses, des Gaulois, des Germains, a fait adopter de tout temps aux idiomes de ces peuples des sons plus aspirés, plus rudes, que ceux des tribus méridionales de l'Inde, de la Grèce, de l'Italie; et, dans ces limites mêmes, chaque nation, plus ou moins cultivée, a varié ses modulations.

C'est la tâche de l'étymologiste de reconnaître et de signaler ces rapports primitifs et ces différences éventuelles, en se tenant dans les termes d'une sage appréciation. Inaugurée par Jacob Grimm pour les langues germaniques, par Burnouf et par Bopp pour le grec et le sanscrit, la classification logique des lettres a désormais sa marche tracée, et c'est avec sécurité que nous pourrons montrer dans le tableau suivant, circonscrit aux bornes de cet ouvrage, comment le même son, la même lettre peut se modifier dans des mots similaires, en passant d'une région à une autre dans la marche progressive des nations. Nous placerons ici, dans un ordre légèrement modifié pour mieux montrer leur filiation mutuelle, les lettres de l'indien, du grec, du latin, telles qu'elles se transforment ordinairement en gothique, en allemand, en russe. Nous indiquerons aussi les analogies générales et les principales déviations du français et de l'anglais.

# HARMONIE COMPARÉE.

|                          | INDIEN.                                 | GREC.      | LATIN   | COTHIQUE | . ALLEMAND      | . RUSSE.               |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|----------|-----------------|------------------------|
|                          | / a                                     | α, ε, ο    | a, e, u | a, e, o  | a, e, o         | $a$ , $\epsilon$ , $o$ |
|                          | d i, (                                  | α, η, ω    | a, o    | a, o     | ä, ö            | a, ė,                  |
|                          | 1, 1                                    | t          | i       | i        | i               | i, y                   |
| lles.                    | u, ú                                    | υ          | u       | u        | $u$ , $\bar{u}$ | u                      |
| Voyelles.                | ai (ê), ái                              | αι, ει, οι | x, a    | ai, ei   | ai, ei, oi      | ia, ie                 |
| >                        | au (ó), áu                              |            |         | au, iu   | au,eu,ie        | č, iu                  |
|                          | y                                       | t          | j       | j        | j               | ï                      |
|                          | v                                       | v (*)      | v       | w        | $_{w}$ .        | w                      |
|                          |                                         |            |         |          |                 |                        |
|                          | s, \$                                   | σ (°)      | 5       | s        | s               | s, s                   |
|                          | s (final)                               | ç          | s, r    | s, z     | r               |                        |
|                          | n, ņ                                    | ν          | n       | n        | n               | n                      |
| ales                     | d, d                                    | δ, ζ       | d       | ı        | t, z            | d                      |
| en en                    | 1. 1                                    | τ          | ı       | th       | d               | ı                      |
| _                        | a, a                                    | 0          | d       | d        | d, th           | d                      |
|                          | s (final)  n, n  d, d  t, t  a, a  t, f | 0, τ       | d, $t$  | d        | d               | t, ts                  |
|                          | st, st                                  | στ, σθ     | st      | st       | st              | st                     |
|                          | h                                       | χ          | h       | g        | ġ               | z, ż                   |
|                          | ç                                       | ×          | c       | h        | h               | k, š                   |
| tales                    | ς<br>à, ā<br>g, j                       | Υ          | n       | g        | n               | n                      |
| ala                      | g,j                                     | γ, ζ       | g, j    | k        | k               | g                      |
| et I                     | k, ć                                    | x, π       | c, q    | h, hw    | h, q            | k, ć                   |
| <u>a</u>                 | ġ, ĵ                                    | X          | g,      | g, q     | g, ch           | g, ch                  |
| Gutturales et Palatales. | k, ć<br>g, j<br>K, č                    | χ, σχ      | h, sc   | h, sk    |                 | -                      |
| C <sub>n</sub>           | x'                                      | Į.         | x       | hs       | chs             | ls                     |
|                          | sk, sk                                  | σκ, σχ     | sc      | sk       | sch             | sk:                    |
|                          |                                         |            |         |          |                 |                        |

|           | / m        | μ      | m      | m    | m     | m    |
|-----------|------------|--------|--------|------|-------|------|
|           | m, (final) | v      | m      | -    | -     | -    |
| oj.       | ь          | β      | ь      | p    | p     | ь    |
| Labiales. | { p        | π      | p      | ſ    | 1, 0  | p    |
| La        | 8          | P      | 1      | ь    | b     | ь    |
|           | į          | φ, ψ   | f. p   | b, f | b, pf | f. p |
|           | sp, sp     | σπ, σφ | sp     | sp   | sp    | sp   |
| es        | ( )        | λ      | ı      | ı    | ı     | ı    |
| Linguales | }r         | ρ      | r      | r    | r     | r    |
| ã         | å (r), å,  | ερ, ορ | er, or | ar   | er    | el   |

Il résulte de la comparaison de ces colonnes parallèles que l'alphabet indien présente un tout complet, sauf le vague de la première voyelle, heureusement accentuée et diversifiée dans les autres langues.

Les liquides et les sifflantes initiales se sont maintenues partout, excepté en grec, où elles sont souvent remplacées par l'esprit doux ou l'esprit rude. La sifflante ou assonnance finale, qui, déjà dans le sanscrit peut se changer en r, subit souvent cette mutation en latin; en allemand, elle la subit toujours; en russe elle se supprime. Les nasales écrites se réduisent à deux dans la plupart des langues; la finale de cette classe s'exprime par v en grec, par m en latin; ailleurs elle se supprime.

Les consonnes muettes essentielles sont soumises à cette loi générale, qu'en passant du domaine indien, grec,' romain ou slavon dans le domaine germanique, la faible se change en forte, la forte en aspirée, et l'aspirée en faible. Pour la classe des dentales unies aux cérébrales, nous voyons l'aspirée manquer dans le latin, dans le russe, dans l'allemand, qui emploie volontiers le son double tz; mais subsister intacte en gothique comme en grec. Dans la classe des gutturales, l'aspirée manque en latin, en gothique, en anglais, mais se retrouve en allemand, en russe et en grec. Les palatales, qui s'y rattachent, sont inconnues aux Grecs, aux Romains, aux Germains; mais elles s'écrivent intégralement dans le russe, et se prononcent dans plusieurs langues modernes. La classe des labiales est complète, ainsi que les lettres doubles. Enfin les linguales sont partout conservées distinctes, excepté dans les langues slaves où r se change volontiers en l' barré.

S'il nous était permis d'étendre ici la comparaison à d'autres langues anciennes, nous aimerions à montrer comment le zend, qui en principe se rapproche du sanscrit, incline spécialement vers le grec par le changement de s initial en h, vers les langues slaves par celui de h en z, vers les langues germaniques par celui de pr en fr. Nous signalerions les coïncidences curieuses du lithuanien avec le gothique, et les divergences des deux dialectes celtiques, l'erse et le gallois, dans leurs aspirations multipliées. Mais nous devons nous hâter de revenir aux deux langues les plus rapprochées de nous, et qui sont à la fois les plus littéraires et les plus capricieuses de l'Europe.

Le français, dérivé du latin transplanté sur le terrain celtique, a conservé de la prononciation gauloise, non les aspirations, mais les abréviations, les suppressions de consonnes, les retranchements de voyelles finales. C'est en considérant cette tendance qu'on peut arriver, non sans difficulté, à expliquer la filiation des mots français, dont les plus anciens offrent des modifications beaucoup plus notables que les plus récents. Le principe général de mutation, du latin en français, est pour les voyelles, ou atténué en u, et les sons nasaux an, in, on, un; pour les consonnes, c, prononcé tantôt s, tantôt s; puis g, prononcé tantôt gue, tantôt ji; et enfin la substitution si fréquente de la palatale ch au c latin. Les autres règles ou anomalies du français, de l'italien, de l'espagnol, sont du ressort des grammaires spéciales.

L'anglais, formé du saxon et du français, également influencés par le celtique, joint aux abréviations bretonnes
le vague qui résulte d'un long conflit d'idiomes, et qui,
en conservant aux voyelles brèves les sons a, e, i, o, eu,
a bizarrement imprimé aux longues les sons é, t, at, o, eu,
a bizarrement imprimé aux longues les sons é, t, at, o,
iou, avec plusieurs valeurs accessoires. Dans les consonnes, on voit dominer d'un côté l'élément saxon,
d'accord avec la prononciation gothique, sauf le changement fréquent de k en tch, de g en dj; de l'autre,
l'élément làtin qui fournit à l'anglais les mêmes mots
littéraires qu'en français, mais avec un accent différent.
L'étymologie anglaise offre ainsi autant de difficultés que
la nôtre, et les deux langues les plus cultivées et les plus
riches des temps modernes présentent, par leur mobilité
mème, des problèmes souvent insolubles.

Toutefois les mots fondamentaux, produits par les racines primitives qui s'étendent de l'Inde sur toute l'Europe, peuvent s'expliquer avec la même certitude en français et en anglais qu'en allemand, en gothique, en russe, en latin, en grec; et c'est sur cette base que, renvoyant nos lecteurs aux excellents ouvrages composés sur chaque classe de langues, nous pouvons procéder maintenant à l'analyse comparée des noms, des pronoms, des particules, des verbes, dans la sphère restreinte que nous nous sommes tracée (t).

(1) Consulter, pour les développements, Grammaire comparée de Bopp, Berlin, 1833-52; Grammaire germanique de Grimm; Grammaire ronnae de Dietz, Recherche stymnologiques de Pott; Affnités celtiques de Pictet; Dictionnaire norske de Holmboe; Dictionnaire russe de Reiff, Lexique gree de Bealeş; Dictionnaire sanserit anglais de Wilson; Dictionnaire sanserit français, récemment publié par MM. Em. Burnout et Leupol. 11.

# DES NOMS

# SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS.

ī

# ÉLÉMENTS DE DÉCLINAISON,

# I. Notions préliminaires.

Le nom, dans son acception générale, comme substantif, adjectif, participe ou pronom, est un mot par lequel on désigne, on qualifie, on précise un objet. Issu primitivement d'une racine verbale, c'est-à-dire d'une intonation spontanée qui remonte à l'origine du langage, il la reproduit rarement dans sa simplicité, et déià, sous sa forme abstraite, il est caractérisé par un crément. A cette première modification s'en joignent nécessairement plusieurs autres; car, à peine le nom a-t-il surgi, qu'il circule et se combine dans le discours. De même qu'aucune idée ne subsiste dans l'esprit sans relation avec une autre idée, aucun mot ne peut entrer dans la conversation sans subir les influences mutuelles déterminées par ses rapports: de là les distinctions de genres, de nombres et de cas plus ou moins bien exprimées dans chaque langue. Sans parler des idiomes monosyllabiques, où ces distinctions

ne se reconnaissent que par la place même des mots ou l'emploi éventuel de quelques particules, on voit dans les idiomes à agglomération, qui sont les plus répandus sur le globe, des particules fort multipliées se grouper à la suite du nom, sans toutefois se confondre avec lui; mais, dans les idiomes à flexion, la cohésion devient complète, et constitue, par ses développements réguliers, l'ensemble de la déclinaison.

La déclinaison arvenne ou indo-européenne, qui seule doit nous occuper ici dans ses applications au sanscrit, au grec, au latin, aux langues germaniques et slavonnes, présente un harmonieux système, dont la transmission séculaire, quoique modifiée par les temps et les lieux, permet de remonter sans peine à ses principes constitutifs. Le sanscrit, qui en a conservé l'empreinte la plus fidèle. compte trois genres, masculin, féminin, neutre, d'abord bornés aux distinctions des sexes, mais bientôt attribués par une personnification indéfinie à une foule d'objets matériels; puis trois nombres, singulier, duel, pluriel; correspondant dans l'origine aux trois personnes pronominales. Enfin huit cas : le nominatif qui désigne le suiet : le vocatif qui l'appelle; l'accusatif ou objectif, indiquant le régime; le génitif ou possessif, la possession; le locatif ou situatif, la situation; le datif ou attributif, l'attribution; l'ablatif ou privatif, la privation ou le départ: le causatif ou instrumental, la cause ou le moyen. Ces divers degrés s'expriment, pour les genres, les nombres et les quatre premiers cas qu'on peut appeler directs, par des voyelles simples ou doubles, par des assonances sifflantes ou nasales; pour les quatre derniers cas au contraire, que l'on peul appeler indirects, par des suffixes ou prépositions abrégées, entées sur le radical du nom, et toujours placées après lui, tandis que, dans les langues sémitiques, ces particules peuvent souvent le précéder.

A la base de toutes ces désinences existe le radical, type abstrait, primitif, dont le nominatif lui-même n'est déjà qu'une modification, et qu'à l'exemple des grammairiens indiens nous placerons en tête de chaque nom déclinable.

Les divers éléments de la déclinaison, quoique toujours complets dans la pensée, s'expriment dans les diverses langues par des formes plus ou moins distinctes. C'est ainsi que le grec, le gothique, l'allemand, tout en conservant les trois genres, ont assimilé à leur datif le locatif, le causatif, l'ablatif des Indiens; et que le latin n'a maintenu que l'ablatif. Dans les autres langues de ces deux familles, l'italien, le français, l'anglais, ainsi que dans la famille celtique, la simplification des genres et des cas nécessite l'emploi des articles; tandis que dans la famille slavonne, le lithuanien, le russe, le polonais, sept cas subsistent parfaitement distincts.

Quant à l'expression de ces rapports, quoique fondée sur un même principe, elle s'est naturellement modifiée à travers les temps et les lieux, et a produit, dans chaque grammaire, des déclinaisons plus ou moins nombreuses. C'est ainsi qu'en réunissant les substantifs, les adjectifs et les pronoms, les Indiens comptent sept classes ou déclinaisons, les Grecs trois ou quatre, les Latins cinq ou six, soit simples, soit contractes. Les Slaves, les Goths et les Allemands ont deux grandes séries, forte ou primitive, faible ou dérivée, subdivisées elles-mêmes en plusieurs classes. Ces divergences, si profondes en apparence, ne le sont pas en réalité; car on peut facilement les ramener à quatre flexions principales, applicables selon nous à toutes les langues : flexion simple ou nasale, adaptant les désinences casuelles, sans distinction de genres, à la consonne finale du radical: flexion vocale ou commune, ajoutant ces mêmes désinences aux voyelles i, u, légèrement modifiées; flexion contracte ou générique, allongeant ou écourtant les désinences selon les genres, sous l'influence des voyelles a et  $\bar{a}$  en sanscrit, o, e, a dans les autres langues; flexion pronominale ou adjective, sous la même influence diversement combinée. C'est la classification d'après laquelle nous allons comparer succinctement les divers cas des noms, d'abord en finales, puis en exemples.

# 2. Désinences casuelles.

Les désinences affectées à la déclinaison des noms dans les différentes langues de l'Europe remontent à des formes primitives, diversifiées par l'usage, mais dont l'expression première se retrouve presque complète dans le sanscrit. C'est donc l'antique idiome des Aryas qui doit être placé en tête de ces tableaux que nous rangeons sous

0. -----

deux séries, la première réunissant la flexion simple et la flexion commune; la seconde la flexion générique et la flexion pronominale, fréquemment rapprochées les unes des autres, et confondues entre elles dans plusieurs langues. Le grec, le latin, le gothique, l'allemand, déploieront en entier leurs désinences; celles de l'italien, du français, de l'anglais, n'ont besoin que d'une seule mention; nous indiquerons succinctement celles du russe, sans parler ici du lithuanien, idiome curieux et tout indien, que nous avons développé ailleurs (t).

Quant à l'ordre dans lequel nous présentons les cas, sujet, régime, possessif, attributif, causatif, il est presque entièrement conforme à celui des grammaires indiennes, avec lesquelles, par une coîncidence fondée sur la rectitude du jugement, s'est accordé depuis longtemps un universitaire distingué, à la méthode duquel nous sommes heureux de rendre hommage (a). Cette méthode rationelle, appliquée au latin comme au grec, permettrait de classer dans le même ordre les désinences des autres langues, et faciliterait beaucoup leur étude comparée. Il suffirait pour cela que la 3° déclinaison latine et grecque, déclinaison fondamentale, fût placée en tête des grammaires, et précédât les 1° et 2° déclinaisons contractes.

<sup>(1)</sup> Parallèle des langues de l'Europe. — Histoire de la langue et de la littérature des Slaves.

<sup>(2)</sup> Grammaire latine de M. Dutrey. Paris. 1849. — Voir aussi la Grammaire grecque et latine de M. Romain Cornut.

Il faudrait, à plus forte raison, que la 3° conjugaison latine précédàt, comme en grec, la 1° et la 2°, également contractes. D'après la même marche, la déclinaison et la conjugaison simple ou forte des langues germaniques et slavonnes précèderait celles qui porte, à juste titre, le nom de faibles ou dérivées. Mais ici, comme ailleurs, la coutume entrave le jugement, et lui oppose une digue infranchisable.

### 1. Flexions simple et commune (1).

#### SINGULIER.

|                                                   | N. V. | Ac.   | G.      | L.   | D.          | Ab.   | c. |  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|-------------|-------|----|--|
| Indien $\begin{cases} m. f. \\ n. \end{cases}$    | , s   | m, am | 1       | 2    | ai          | * 0*  | á  |  |
| naden ) n.                                        | -     | -     | ) ", ", | •    |             | p, u, |    |  |
| Grec $\begin{cases} m. f. \\ n. \end{cases}$      | 4     | ν, α  | )       |      |             |       |    |  |
| n.                                                |       | -     | 1 05    | t    |             |       |    |  |
| Totim · ( m. f.                                   | 8     | em    | 1 4     | i    |             | e     |    |  |
| Latin m. f.                                       | -     | _     | } "     | •    |             |       |    |  |
| Cashinna ( m. f.                                  | 3     | -     | 1       |      |             |       |    |  |
| Gothigue. $\begin{cases} m. f. \\ n. \end{cases}$ | _     | _     | } 13    | а    |             | •     |    |  |
| Allemand. and f.                                  |       | _     | )       |      |             |       |    |  |
| Allemand. ( f.                                    |       |       | 65, -   | e, — |             |       |    |  |
| ( m. f.                                           | ۰, -  | , '   | } ia    |      | <i>z.</i> . |       | m  |  |
| Russe $\begin{cases} m. f. \\ n. \end{cases}$     | e     | e     |         | 16   | vu          |       | m  |  |

<sup>(1)</sup> Nous emploierons, dans nos tableaux, les abréviations suivantes pour les langues, les genres et les cas : (l) Indien, (G) Gree, (L) Latin, (Go) Gothique, (A) Allemand, (An) Anglais, (li) Italien, (P) Français, (B) Russe, (Z) Zend, (Gel) Celtique. — (m, f, n) masculin, femin, neutre. — (n) nominatif, (v) vocatif, (ac) accusstif, (g) génif, (l) locatif, (d) datif, (ab) ablatif, (e) causatif. Le trait — marquera l'alsence de désinences.

#### PLURIEL.

|           |       | N. V.  |      | G.   | L.     | D.   | Ab.  | C.  |
|-----------|-------|--------|------|------|--------|------|------|-----|
| Indien    | m. f. | as     | n, s | 1 -  |        | Euro | E    | Er. |
| (         | n.    | n- $i$ | n-i  | )    |        | oyaş | vyas | our |
| Grec {    | m. f. | 85     | ας   | 1    |        |      |      |     |
|           | n.    | α      | α    | \ wr | et, pt |      |      |     |
| Latin }   | m. f. | es     | es   | )    | ibus   |      | ibus |     |
|           | n.    | a      | а    | } um |        |      |      |     |
| (         | m. f. | eis    | ins  | i .  | im     |      |      |     |
| Gothique. | n.    | a      | a    | 10.  |        |      |      |     |
|           |       |        |      | )    |        |      |      |     |
| Allemand. | f.    |        |      | } *  | en     |      |      |     |
|           |       |        |      |      |        |      |      |     |
| Russe     | n     |        | ia   | ei . | iach   | iam  | ian  | mi  |

Le duel a pour finales : en indien (n. ac.) du, (g. l.) aus, (d. ab. c.) byam; en grec (n. ac.)  $\varepsilon$ , (g. d.) orv.

Les désinences casuelles présentées dans ce tableau restent intactes dans la flexion simple des Indiens, où elles s'adaptent directement aux consonnes du radical, et elles ne varient pas non plus dans les mots grecs et latins de la 3' déclinaison, ni dans les mots gothiques simples. Mais la flexion vocale sanscrite, en les joignant aux voyelles i et u, les convertit souvent en diphtongues, dont on retrouve la trace dans les noms contractes du grec, du latin, du gothique, nuances partielles qui ressortiront de nos exemples.

Une modification plus profonde, pour la moitié des noms germaniques, est l'intercalation d'une nasale qui, déjà chez les Goths, tend à amoindrir les désinences, et qui, chez les Allemands, les efface entièrement. De la une division positive établie dans la grammaire allemande entre la flexion forte et la flexion faible des substantifs; la première, dont on vient de voir les rares désinences, complétant le signe du pluriel par l'ingénieuse inflexion du radical  $(a, o, u en \ddot{a}, \ddot{o}, \ddot{u})$ ; la seconde résumant toutes les finales par en, qui a même disparu dans le singulier féminin. Cette classe nombreuse de mots constitue une flexion nasale, que nous nous contentons ici de mentionner.

En italien, la flexion commune a pour finales e au singulier, i au pluriel; en français et en anglais elle n'a conservé que s au pluriel. Le russe varie ses voyelles, mais supprime toutes les assonances.

Dans le tableau suivant, comprenant la flexion générique et la flexion pronominale, nous indiquerons par un astérisque les particularités de cette dernière, qui, bornée aux pronoms en sanscrit, en grec, en latin, a pris une très-grande extension dans les langues germaniques et slavonnes, où elle s'applique à tous lès adjectifs.

### 2. Flexions générique et pronominale.

### SINGULIER.

|      |      | N. V.   | Ac.     | G.   | L.    | D.           |
|------|------|---------|---------|------|-------|--------------|
|      | _    | -       | -       | ~~   | ~~~   | ~~           |
|      | m.   | as, a   | am.     | asya | ai    | áya, asmái*  |
| Ind. | } f. | â, ai   | am      | áyűs | ayam, | áyái, asyái* |
|      | f n. | am, at* | am, at* | asya | ai    | áua, asmái*  |

|      |      | (   | m. | ος, ε                   | OV      | ou, oto    |    | မှ         |
|------|------|-----|----|-------------------------|---------|------------|----|------------|
| Gr.  | Gr.  | - } | ſ. | η, α                    | ην, αν  | ης, ας     |    | n, q       |
|      |      | (   | n. | ος, ε<br>η, α<br>ον, ο* | ov, o*  | ou, oto    |    | ٠.         |
|      |      | Ĺ   | m. | us, e                   | um      | i, ius*    |    | o, i*      |
| Lat. | Lat. | - 3 | f. | a                       | am      | e, ius*    |    | $x, i^*$   |
|      |      | 1   | n. | us, e<br>a<br>um, ud*   | um, ud* | i, ius*    |    | o, i*      |
| Got. |      |     | m. | s                       | —, ana* | is         |    | a, amma*   |
|      | Got. | -)  | f. | a                       | a       | os, aizos* |    | ai, aizai* |
|      |      | 1   | n. | -, ala*                 | -, ala* | is         |    | a, amma*   |
| All. |      |     |    |                         | -, en*  | es         |    | e, em*     |
|      | All. | ₹   | f. | -, e*                   | , e*    | -, er*     |    | -, er*     |
|      |      | - ( | n. | , es*                   | -, es*  | es         |    | e, em*     |
|      |      | ì   | m. |                         | -       | a, ogo*    | ie | u, omu     |
| R.   | R.   | - } | f. | a .                     | a       | y, oi*     | ie | ie, oi*    |
|      |      | - 1 | n  |                         | 0       | a nan*     | ie | tr omt     |

#### PLURIEL

|      |      |         |     | PLURIEL.     |          |         |
|------|------|---------|-----|--------------|----------|---------|
|      |      | N. V.   | Ac. | · G.         | L.       | D.      |
| Ind. | ( m. | ás, ai* | an  | ánám, aisám* | aişu     | aibyas  |
|      | } f. | ás      | ús  | ánám, ásám   | ásu      | ábyas   |
|      | / n. | áni     | âni | ánám, aijám* | aiju     | aibyas  |
| Gr.  | ( m. | 04      | ouç | ων, εων      | orc, oce |         |
|      | { r. | act     | ας  | wv, xwv      | αις, ηφι |         |
|      | n.   | α       | œ   | 03V, \$60V   | otc, opt |         |
| Lat. | ( m. | i       | os  | orum         | is,      | ibus    |
|      | } f. | æ       | as  | arum         | is, ibus |         |
|      | ( n. | а       | а   | orum         | is,      | ibus    |
| Got. | ( m. | os, ai' | ans | é, aize*     | an       | , aim*  |
|      | { r. | os      | 0.5 | 6, aiso*     | om, aim* |         |
|      | ( n. | a       | a   | é, aise*     | an       | , aim*  |
| All. | ( m. | e       | e   | c, er*       | en       |         |
|      | } f. | e       | e   | e, er*       | en       |         |
|      | ( n. | e       | e   | e, er*       | er       |         |
| R.   | ( m. | y       | y   | ow, ych*     | ach      | am, ym* |
|      | { f. | y       | y   | −, ych*      | ach      | am, ym* |
|      | In.  | а       | a   | -, wch*      | ach      | am, um* |

L'ablatif et le causatif qui n'ont pas pu trouver place dans ce tableau, ont en indien pour désinence au singulier m. f. n. 4t, 6yas, 4t; aina, 6yd, eina; au pluriel m. f. n. atbyas, 4byas, aisyas, 6tis, 6tis, 6tis, 12 ablatif latin fait au sing, 0, d, o, jadis od; au plur. is ou ibus. Le causatif russe, au sing, 0v. oiu, om, au plur. ami, pour les trois genres. Dans la flexion pronominale les adjectifs russes s'allongent souvent au singulier en yi, aia, 0e, au pluriel en ye, iia, yia, etc.

Le duel a pour finales, en indien (n. ac.) du, di, di, du, (g. l.) ayaus, (d. ab. c.) dbydm; — en grec (n. ac.)  $\omega$ ,  $\alpha$ ,  $\omega$ , (g. d.) ov,  $\alpha v$ , ov.

La flexion générique et pronominale est caractérisée, comme on voit, par la voyelle moyenne  $\alpha$  en indien,  $\alpha$ , o bref en grec. a, u bref en latin, à laquelle s'adaptent les désinences qui doivent déterminer les genres, tels qu'on les retrouve dans la 1" et la 2" déclinaison grecque et latine. Ainsi le nominatif masculin prend, comme dans la flexion simple mais d'une manière plus accentuée, l'assonance sifflante s, signe d'activité et de vie, qui a formé le verbe substantif as, ainsi que le pronom personnel sa; assonance commune à l'indien, au grec, au latin, au gottique, au lithuanien, modifiée par les Allemands en r (1), mais abolie en russe, et dans les langues néo-latines. Le neutre, au contraire, est caractérisé par

<sup>(1)</sup> Modification qui s'explique parfaitement par les règles du visarga indien, et par les finales des mêmes mots en s ou r chez les Romains. Quant à s du neutre chez les Allemands il a évidemment pour origine la dentale r du sanscrit et du gothique.

l'assonance nasale m ou n, signe de passivité et d'inertie, analogue à la négation an ou na; assonance qui s'applique en indien, en grec, en latin, aux substantifs et aux adjectifs, mais qui est remplacée dans la flexion pronominale par la dentale t, d, s, laquelle s'étend en gothique et en allemand aux adjectifs comme aux pronoms, mais disparait en grec ainsi qu'en russe. Enfin la voyelle mélodieuse d, d, d, indique partout le féminin.

Quant à l'ensemble de la déclinaison, il suffit de comparer nos deux tableaux pour distinguer, du premier coup d'œil, quatre cas directs indiqués par de simples assonances, et quatre cas indirects marqués par de véritables suffixes. Ces cas sont parfaitement spécifiés en indien, où la voyelle a, diversifiée en brève, en longue, en diphthongue, suffit, malgré sa monotonie apparente, jadis nuancée dans la prononciation, à dessiner distinctement les quatre premiers. Au nominatif singulier dont nous venons de parler, se rattache naturellement le vocatif qui retranche quelquefois la sifflante, et le génitif ou possessif qui, l'adoptant toujours dans la flexion simple, ne le perd dans la flexion générique que sous l'influence des diphthongues qui l'absorbent. L'accusatif au contraire a pour type l'assonance nasale, signe de passivité comme au neutre qu'elle spécifie dans les substantifs, quoique dans les pronoms elle soit remplacée par la dentale.

Au pluriel, le nominatif et le vocatif masculin et féminin prennent, dans la flexion simple, l'assonance sifflante, qu'ils perdent en latin et même en grec par absorption dans les diphthongues; mais l'accusatif pluriel conserve généralement cette assonance, sauf en sanscrit et en gothique où il prend, au masculin, la nasale purc. Au pluriel neutre, ces trois cas sont caractérisés chez les Indiens par la syllabe ni ou dui, dont la voyelle longue, en finissant par dominer, a produit dans toutes les autres langues, grec, latin, gothique, russe, la terminaison a. Le génitif pluriel des Indiens, généralement homogène, se marque au moyen de voyelles longues, accompagnées soit de la nasale, soit de la siflante, que les Grecs retranchent et que les Romains changent en r.

Pour les cas indirects des trois genres, ce n'est plus la voyelle moyenne, ce sont des suffixes qui les caractérisent. Ainsi le locatif et le datif singulier des Indiens se marquent par i ou ai, dont on retrouve la trace, sous forme simple ou complexe, en grec, en latin, en gothique, en russe. L'ablatif, assimilé quelquefois au génitif, a pour terminaison spéciale la syllabe at, qui se retrouve dans l'ancien latin, quoique plus tard la consonne ait disparu; et le causatif, qui s'y rattache, a pour type la voyelle d'long.

Au pluriel, le locatif indien prend la terminaison spéciale en su, conservée chez les Grecs et chez les Russes, qui l'aspirent. Enfin le datif, l'ablatif et le causatif se marquent par le suffixe δyds ou aδis, en latin iδus, en grec primitif φ.

La flexion pronominale indienne intercale à la plupart de ces cas la syllabe sma, qui, dans les verbes, a un sens dubitatif, et qui, rejetée par les Grecs et les Romains, s'est consolidée chez les Germains et les Slaves dans la nasale du datif et du causatif pluriel.

Si maintenant on cherche à se rendre compte de l'origine de ces suffixes casuels, on pourra les retrouver sans
peine dans les prépositions indiennes, beaucoup plutôt
que dans les formes pronominales (4). En effet la préposition ni, en grec, en latin, en golhique iv, in, mise à
la suite d'un nom, explique le sens locatif au singulier,
comme la préposition sa, en grec et en russe vw, so,
l'expliquera au pluriel. Les prépositions indiennes 4, ati,
en latin et en grec à-, àcn, marquant départ, s'appliquent
très-bien au causatif et à l'ablatif singulier, comme la
préposition abi, en grec, en latin et en russe, in, ob,
rèsume ces mêmes cas au pluriel. Ces rapprochements
se dessineront plus clairement encore dans les exemples
de déclinaison.

<sup>(1)</sup> Nous nous permettons de nous écarter ici de l'opinion du vénérable Bopp, en ramenant, d'après notre conviction intime, à des prépositions nées de verbes de mouvement les suffixes que l'école germanique circonscrit dans des types pronominaux.

П.

# EXEMPLES DE DÉCLINAISON.

### 1. Flexion simple.

Cette première division comprend, dans foutes les langues du système, les noms substantifs, adjectifs ou participes, qui, terminés par une consonne, joignent immédiatement les désinences casuelles, sans distinction de genre, au radical. Celui-ci, dans certains mots, est identique à la racine verbale; mais, dans la plupart, il reçoit un suffixe accessoire; ce qui détermine deux sections, correspondant à la troisième déclinaison grecque et latine, ainsi qu'à la déclinaison fondamentale des autres langues.

Voici la liste des principaux monosyllabes de la première section, avec désignation du radical et du nominatif singulier, qui remplace souvent en sanscrit, par une modification de consonne, l'assonance sifflante du masculin et du féminin. Quant au neutre, sans assonance, il se distingue toujours par le pluriel (1).

(1) Ces terminaisons et toutes celles qui vont suivre sont soumises, dans les phrases indiennes, aux lois d'une euphonie continue qui relie entre eux tous les mots. Ainsi l'assonance siffante précédée de a, i, u, ne se conserve que devant les initiales fortes; devant les initiales faibles, as bref se change en au, b; tandis que és long devient d, et que is, us, deviennent ir, ur.

Common Crimit

- || Pad, masc. nom. Pad, pied. 6. (ποδ) πους. L. (ped) pes. || Rdj, m. Rdj, roi. L. (reg) res. 60. (retk) reiks. A. n. reich. || Mds, m. Mds, lune. 6. (μχν) μας, || Scar, m. Svar, splendeur. 6. σας ('). L. sol. 60. sauil.
- || Nic, fem. nom. Nik, nuit. 0. (wx:) wc. L. (noc!) noz. 00. (nah!)
  nahls. A. nachl. B. noc'. || Vdc, f. Ydk, voix. L. (voc) voz.
  || Bás. f. Bás, lumière. 0. (wor) woz. L. (fac) faz. || Dvár, f. Dvár,
  porte. 00. (daur), daur. A. thor. B. dwor'.
- || Härd, neut. nom. Härd, cour. 6. (κεατ) κεαφ. L. (cord), cor. || Yuj, m. f. n. Yuk, conjoint. 6. (-ζογ)-ζοξ. L. (-jug)-jux.

#### Exemples.

### PAD, pied.

#### SINGULIER.

|      | N. V.          | Ac.               | G.               | L.                   | D.               | Ab.              | C.                  |
|------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ln{  | pad<br>le pied | padam,<br>le pied | padas<br>du pied | padi<br>dans le pied | padai<br>au pied | padas<br>du pied | padd<br>par le pied |
| Gr   | TOUS           | ποδα              | ποδος            | π                    | oôt              |                  |                     |
| Lat. | pes            | pedem             | pedis            | pe                   | di               | pe               | ede                 |

#### PLURIEL.

|      | N. V.     | Ac.       | G.        | L.                      | D.         | Ab.       | C.            |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|
| ,    | nadas     | nadas     | nadóm     | mateur                  |            |           |               |
| ln   | les pieds | les pieds | des pieds | palsu<br>dans les pieds | aux pied:  | des pieds | par les pieds |
| Gr   | ποδες     | ποδας     | ποδων     | ποσι, π                 | ********** |           |               |
| Lat. | pedes     | pedes     | pedum     | pedibus                 | 5          | pedi      | bus           |
|      |           |           |           |                         |            |           |               |

### DUEL.

|      | N. V. Ac. | G. L.  | D. Ab. C. |
|------|-----------|--------|-----------|
|      | ~~        | ~~     |           |
| Ind. | padáu     | padaus | padbyám,  |
| Gr   | ποδε      | ποδοιν | ποδοιν    |

<sup>(1)</sup> Nous indiquons par un astérisque toutes les formes anciennes surannées.

## RÅJ, roi.

### SINGULIER.

| Indien     | N. V. | Ac.   | G. Ab.  | L.<br>ráji | D.<br>rájai | G.<br>rájá |
|------------|-------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Latin      | rex   | regem | regis   | reg        | 7i          | rege       |
| Gothique . | reiks | reik  | reikis  | rei        | ka          |            |
| Allemand.  | reich | reich | reiches | rei        | che         |            |

### PLURIEL.

|           | N. V.  | Ac.     | G.      | L.    | D. Ab.  | C.      |
|-----------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Indien    | rájás  | rajás   | rajam   | ráļļu | rádbyas | rádbis  |
| Latin     | reges  | reges   | regum   | reg   | ibus    | regibus |
| Gothique. | reikos | reikans | . reiké | reil  | am      |         |
| Allemand. | reiche | reiche  | reiche  | reio  | hen     |         |

### NIÇ, nuit.

### SINGULIER.

| Indien    | N. V. | Ac.    | G. Ab.  | L.<br>niçi | D.<br>niçai | C.<br>nipā |
|-----------|-------|--------|---------|------------|-------------|------------|
| Grec      | νυξ   | γυχτα  | YUXTOC  | YUX1       | rı          |            |
| Latin     | nox   | noctem | noctis  | noc        | ti          | nocte      |
| Gothique. | nahts | naht   | nahtais | nat        | lai         |            |
| Allemand. | nacht | nacht  | nachts* | nae        | :ht         |            |
| Russe     | noć'  | noć'   | noće    | noći       | noci        | nociu      |

#### PLURIEL.

|           | N. V.   | Ac.     | G.      | L.      | D. Ab.  | C.       |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Indien    | nicas   | nicas   | nicâm   | nik‡u   | nigbyas | nigbis   |
| Grec      | WIXTEC  | νυκτας  | VIXTON  | nute, w | κτεσφι* |          |
| Latin     | noctes  | nocles  | noclium | noclib  | us      | noctibus |
| Gothique. | nahteis | nahtins | nahté   | nahti   | n       |          |
| Allemand. | nächte  | nächte  | nächte  | nächt   | n       |          |
| Russe     | noči    | noći    | nočei   | nociach | noćiam  | nociami  |

Dans le zend, type des langues persanes comme le sanscrit est celui des langues indiennes, le mot vác, voix, fait, de même qu'en latin, au singulier nom. váks (vox), ac. vácám, (vocem) gén. vácás ou vácó (vocis), loc. dat. váci. vácái (voci), abl. caus. vácát, vácá (voce); au pluriel, n. ac. vácás ou vácó (voces); g. vácámm (vocum). l. d. váksva, vácébyo (vocibus) ab. c. vácébyo, vácebis (vocibus).

Dans le lithuanien, type des langues slaves comme le gothique est celui des langues germaniques, le mot niç ou nik, nuit, fait au singulier nom. nakt's, acc. naktie, g. nakties, l. naktie, d. c. naktei, naktie; au pluriel n. naktys, acc. naktis, g. naktiu, l. naktisa, d. c. naktims, naktimis.

On sait que, parmi les langues modernes qui ont supprimé les désinences casuelles, l'italien fait au singulier notte, au pluriel notti; le français et l'anglais, plus fidèles au latin, ont au sing. nuit, night, au plur. nuits, nights. Le gaëlique, par une inflexion vocale analogue à celle de l'allemand, fait au sing. nochd, au plur. nuichd. L'allemand offre, par exception, quelques pluriels terminés en er. La seconde section se compose en indien de noms à consonne finale accessoire, lesquels dérivent de racines verbales au moyen d'une suffixegénéralement terminée en n, t, s ou r. Les désinences casuelles s'y adaptent sans presque éprouver d'altération, excepté au nominatif singulier qui se modifie de diverses manières, selon le genre de chaque nom qui le caractérise.

La terminaison N (an) comprend des mots masculins et neutres qui retranchent en indien leur finale au nominatif singulier, usage qui sert à expliquer plusieurs anonalies des déclinaisons greeque et latine, et plus particulièrement la flexion nasale des Goths et des Allemands.

|| Otan, masc. nom. Grá, chien, gén. Cunaz. 6. (xw) xwen, xwoc.
L. (can) canis. || Ukian. m. Ukad, bœul. 60. (auhsan) auhsa. A. ochse.
|| Takian, ouvrier. 6. tixtuw. || Piran, gras. 6. tiww. || Yuvan,
jeune. L. Juvenis 60. jungo. A. junge.

|| Ålman, masc. nom. Ålmd, åme. 6. άντιχν. 60. chma. || Náman. || Náman. L. (nomer) nomer. 60. (nomen) nome. 4. nome || Τστ-nan, limite. 6. (τερικτ) τερικ. L. (ternin) termen || Stariman. littire. 6. στρωμχ. L. stramen. || Κατman, chose. 6. χριμχ. L. ετεαμετ.

### Exemple :

#### NAMAN, nom.

## SINGULIER.

|      | N. V. | Ac.   | G. Ab.  | L.    | D.     | C.                  |
|------|-------|-------|---------|-------|--------|---------------------|
| Ind. | náma  | nam z | námnas  | námni | námnai | $n\hat{a}mn\hat{a}$ |
| Lat. | nomen | nomen | nominis | non   | iini   | nomine              |
| Got. | namo  | namo  | namins  | nan   | nin    |                     |
| All. | name  | namen | namen   | nar   | nen    |                     |

#### PLURIEL.

|      | N. V.  | Ac.    | G.      | L.     | D. Ab.   | G.        |
|------|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|
| Ind. | námáni | námáni | namanam | námasu | námabyas | nâmabis   |
| Lat. | nomina | nomina | nominum | nom    | inibus   | nominibus |
| Got. | namona | namona | namone  | nam    | nam      |           |
| All. | namen  | namen  | namen   | nam    | en       |           |

Cette terminaison nasale, répandue dans les langues germaniques au point d'embrasser la moitié des substantifs, et d'être applicable à tous les adjectifs, a constitué ce qu'on appelle en allemand la déclinaison faible ou dérivée, opposée à la déclinaison forte ou primitive laquelle correspond à la première section indienne (sing. gén. dat. es, e; plur. e, en). La déclinaison faible au contraire, résume loutes ses désinences en en. Quant au neutre, on peut remarquer ici que la finale ni ou âni du sanscrit, devient irrévocablement a en grec, en latin, en gothique, ainsi qu'en russe; mais qu'elle est supprimée en allemand.

La terminaison T (at, ant) comprend en indien, outre quelques substantifs et adjectifs, des participes actifs présents et futurs au masculin et au neutre, le féminin se rattachant, comme en grec et en gothique, à la flexion vocale commune, tandis que les trois genres se confondent en latin. Il est à remarquer que le radical indien prend généralement au nominatif masculin la nasale, à l'exclusion de la dentale qui reste seule au nominatif neutre. En grec on trouve soit une nasale, soit une sifflante; en latin et en gothique les deux réunies.

- || Yant, masc. fem. neut. Yan, (Yat) Yaf, allant. 6. lov (looza) lov. L. ienz. || San (Sat) Sat, étant. 6. lov (looza) lov. L. zenz. || Adam. mangeant. 6. ĉŝov. L. celaz. 60. itands. A. casend. 8. icelaz. || Sidan, siègeant. 6. loov. L. sidens. 60. sitands. A. sitzend. R. zitia. || Layan, dissolvant. 6. loov. L. luenz. || Laijyan, devant dissoudre. 6. loov.
- || Mahat, masc. fcm. neut. Mahān (Mehat) Mahat, grand. 6. μεγας (μεγαλη) μεγα. || Pān, dominant. 6. πας. || Dān, domt. 6. δδαν. 5. dans. A. zahn. || bīmat, intelligent. 6. δαχμων. || Dādāt, posant. 6. πθες. || Dādāt, donnant. 6. δδονς.

La terminaison S (as, us) comprend des substantifs neutres qui conservent en grec le même genre, avec la désinence  $\infty$ , mais qui en latin deviennent féminins avec la désinence es; toutes deux supprimées en gothique et en allemand. Elle comprend de plus des participes parfaits actifs, et des comparatifs au masculin et au neutre, le féminin se rattachant à la flexion commune.

- || Aidhas, neut. nom. Aidhas, feu. 6. aivoc. 40. eit. || Ayas, airain.
  L. se. 60. air. || Manas, esprit. 6. µzvoc. || Maidas, intelligence.
  6. µz/oc. 60. mods. 4. mult. || (irras, tête. 6. yzzaz. || Jaras, vieillesse. 6. yzpaz. A. greis. || Na6as, nuage. 6. vepoc. L. nubes.
  B. nebo. || Sadas, ségoc. 6. têzoc. L. seders. A. sitz. || Yapus, tissu.
  6. topoc. L. opus. || Janus, race. 6. yrpoc. L. genus. || Nas, nex.
  L. naris. A. nase. || tôtas, soin. 6. obtag. L. uber.
- || Vidvas, masc. fém. nom. Vidván (Vidvif) Vidvas, instruit. 6. elòso (elòso), elòso, || Variyān, Variyas, supérieur. 6. èpesse, épesse, lugiyan, lagiyas, plus lèger. L. levior, levius. || Liliván, lilivas, ayant dissous. 6. λελικος. λελικος.

Les participes présents offrent, dans leur déclinaison indienne, par le maintien ou la suppression de la nasale, certaines particularités qui ont disparu dans les autres langues. Quant à l'autre série, il est facile de voir la tendance du grec à retrancher, dans les cas obliques, la sif-flante que le latin et le sanscrit convertissent en r. Ainsi le mot indien janus, race, gén. sing. janusas, sera en grec yous, yous, en latin genus, generis; au locatif et au datif pluriel, on trouvera en sanscrit janussu, janurōyas, en grec yous, en latin generibus.

La terminaison A (ar) liquide, que les Indiens assimilent à une voyelle, se compose de noms de parenté à désinence identique au masculin et au féminin, (nom. 14), et de noms d'agent ou de participes futurs masculins et neutres, le féminin rentrant dans la flexion commune (nom. 14, 11, 12). Partout ici le nominatif masculin retranche en indien r final, conservé dans les autres langues.

- | Pitir, mass. nom. Pitir, yoc. Pitar, père. 8. marq. b. pater. 90. fadar. A. vater. | || Mâtir. fem. nom. Mâtâ; voc. Mâtar, mère. 6. happe. L. mater. A. matter. B. matir. yoc. mater. || Buhitā; fille. 6. Oryange. 90. dauhtar. A. tochter. B. doé, voc. doéer' || Brâtâ; fière. L. frater. 90. brothar. A. bruder. || Svass', sour. L. roror. 90. swistar. A. schwester. || Daiwi, beau-frère. 8. &mg. || Nōr, homme. 6. émg.
- || Ddie', masc. fim. neut. Ddid (Ddir'), Ddie', donateur, devant donner.

  8. δοντρς, δουτικρι. L. dator, datris; jadurus; a, um. || 'Antite', Janite', Janite', Janite', Janite', Derenter, B. exercey, versieuze. L. septior, genitris: || Karté, fondateur. 6. χραντρ. L. creator. || Manté, conseiller. 6. μηνοτης. L. monitor || Naplé, Naple', popitiolis, polite'ille. L. nepos. neptis. || Latté, devant dissoudre. L. lutiurus, a, um.

Les noms d'agent se déclinent régulièrement dans cette flexion au masculin et au neutre, leur féminin se rapportant à la suivante. Mais les noms de parenté offrent en indien plusieurs anomalies remarquables.

### Exemple.

### MATA mère

#### SINGULIER.

|         | N. V.     | Ac.     | G. Ab. | L.     | D.     | C.    |
|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| Indien. | málá,-ar  | måtaram | matus  | málari | mátrai | mátrá |
| Grec    | μητηρ,-ερ | μητερα  | μητρος | μητ    | ρt     |       |
| Latin   | mater     | matrem  | matris | ma     | tri    | matre |

#### PLURIEL.

|         | N. V.   | Ac.     | G.      | L.     | D. Ab.   | C.       |
|---------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| Indien. | målaras | mális   | mátánám | mátásu | műtäbyas | mátribis |
| Grec    | μητηρες | μητερας | μητερων | μη     | rparor.  |          |
| Latin   | matres  | matres  | matrum  | ma     | tribus   | matribu  |

### 2. Flexion commune.

La flexion vocale commune comprend d'un côté les noms indiens en i, i, ai, de l'autre ceux en u, û, au; et correspond, comme la précédente, à la 3° déclinaison grecque avec ses noms contractes, aux 3°, 4° et 5° déclinaisons latines, et à la déclinaison vocale des Goths et des Lithuaniens, laquelle s'efface en allemand et en russe. Sans laisser les désinences casuelles aussi intactes que la précédente, elle ne leur fait subir, dans les diverses langues, que des modifications légères.

La terminaison I bref (u, i) offre des substantifs et des adjectifs des trois genres qui prennent l'assonance sifflante au nominatif masculin et féminin, et la rejettent au neutre. En latin, les mots de cette série s'écourtent quelquefois au nominatif, ou s'échangent, comme en gothique, contre ceux en u.

|| Avi, masc. nom. Avis, gén. Avais, bélier. 6. δις. L. evis. 60. awi. || Ahis, serpent. 6. έχες. L. anyuis. || Agnis, Rev. L. ignis. R. ogn'. || Agris, pointo. 6. ἀερε. || Asis, glaive. L. ensis. || Patis, maitre. 6. ποσες. L. potis. 60. faths. || Sáris, soleil. L. sol. 60. sauil. || Vddis, orateur. 6. δόχς. L. vates.

|| Maii, fém. nom. Maiis, pensée. θ. μητις. L. mens. 00. munds. || Ĵadiis, connaissance. δ. γνωρς. 80. kunlhi. A. kunde || Ďūiis, origine. θ. ςνας. L. fons. || Maiis, mort. L. mors. L. mord. R. smert. || Sūiis, jet. θ. συσις. L. saius. 60. selhs. A. saal. || SCiiis, station θ. σταγς. L. status. 60. stads. A. stadt. R. stat'.

|| Α΄xi, neut. nom. Α΄xi, œil. G. f. όψις. || Λεδί, os. L. n. os.

La terminaison I long offre quelques substantifs, ainsi qu'un grand nombre d'adjectifs et de participes féminins, qui rentrent en grec et en latin dans la flexion générique en », a.

|| Puri, fém. nom. Puri, gén. Puryás, ville. 6. πολις, πολεως. || Lt, dis solution. L. lues. || Múji, souris. 6. μως. L. mus. A. maus. R. myt'. || Jani, femme. 6. γνη. 60. guens. R. żena. || Kumbi, fem., vasc. 6. κομβη. L. cymba. A. kumme. || Ďuni, torrent, 6. δενη. R. duna. || Palni, śpousc. 6. πονκα. || Rdjni, reine. L. regina. || Ďefvi, fière. 6. θρασια. Β. dersaia. || Svadi, douce. L. 14ωνίς. 60. 141ία.

La terminaison ai n'a qu'un substantif, type de la 5° déclinaison latine.

|| Rái, fém. nom. Rás, gén. Ráyas, loc. Ráyi, chose. L. res, rei.

| Exem | ples. |
|------|-------|
|      |       |

### AVI, bélier.

#### SINGULIER.

| Indien. | N. V. | Ac.  | G. Ab. | L. D. avayai. | G.<br>avina |
|---------|-------|------|--------|---------------|-------------|
| Grec    | oic   | olv  | oloç   | où            |             |
| Latin . | ovis  | ovem | ovis   | ovi           | ore         |

### PLURIEL.

|         | N. V.  | Ac.  | 6.      | L. D. Ab.      | E.     |
|---------|--------|------|---------|----------------|--------|
| Indien. | avayas | avin | avînám. | avišu avibyas  | avibis |
| Grec    | οἰες   | ołac | olwv    | οίεσι, όιεσφι* |        |
| Latin . | oves   | oves | orium   | ovibus         | ovibus |

#### PATI, maître.

#### SINGULIER.

|          | - N. V.   | Ac.   | G. Ab. | L.     | D.     | C.    |
|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Indien   | palis,-ai | patim | palyus | patyáu | palyai | patyá |
| Grec     | ποσις     | ποσεν | ποσεως | πο     | 781    |       |
| Gothique | faths     | fath  | fathis | fa     | lha    |       |

#### PLURIEL.

|          | N. V.   | Ac.     | G. `    | L.     | D. Ab.      | C.      |
|----------|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|
| Indien   | palayas | patin   | patinâm | paliju | patibyas    | patibis |
| Grec     | ποσεις  | ποσεας  | ποσεων  | πο     | <b>GEGI</b> |         |
| Gothique | fatheis | fathins | fathé   | fa     | thim        |         |

La terminaison U bref comprend des substantifs masculins et l'éminins avec l'assonance sifflante au nominatif, et neutres sans assonance, correspondant aux contractes grecs et à la 4° déclinaison latine; ainsi que plusieurs adjectifs masculins et neutres, indiens, grecs et gothiques, dont le féminin se rattache à la section précédente, à laquelle ils appartiennent tout entiers en latin.

- || Dru, mase. nom. Drus, gén. Draus. arbre. 6. êçuc. || Artus, période. L. ortus. || Ahçus, dard. L. acus. || Hanus, machoire. 6. revc. 60. kinus. A. kinn. || Sunus, fils. 60. runus. A. sohn. B. syn. || Manus, homme. 60. mann. A. mann. || Jánius, race. L. gens. A. kind.
- || Madhu, neut. nom. Madhu, miel. 6. μεθυ. Δ. meth. R. mēd. || Janu, genou. 6. γονυ. L. genu. 60. kniu. || Dāru, bois. 6. δορυ. 60. triu.
- || Âşu, masc. fêm. nom. Âşus, Âşti, Âşu, prompt. 6. ἀνως, ἀνεια, ἀνωι || Βαλιιι, gros. 6. παχνς. || Ετιι, large. 6. ἀγως. || Εαβιιι, εξος. 6. ἀγως. c. Leriu || Πετιιι, fort. 6. αχνανς. 60. Λειι. Αλατί. || Ρυτιιι, nombreux. 6. πολος. 60. filus. Δ. είεί. || Soddus, Soddus, Śvidas, Δετιί. || Ευτιιι, bēṣti, fuṣti, suavis, suavis, suavis, suās. || Βεριιις, εξοσω. 10. εξος. 60. εξος. 60.

La termnaison  $\vec{U}$  long offre des noms féminins, qui représentent comme les précédents les contractes grecs et latins.

|| Brū, fem. nom. Brūs, gen. Bruvas, sourcil. 6. όρρος. A. braue. R. brow'. || Cvacrūs, belle-mère. L. socrus. 60. swaihro.

Enfin la terminaison au contient quelques noms singuliers qui ont traversé les diverses langues.

|| Dyau, masc. nom. Dyaus, gén. Divas, lumière. 6. δις, δ2ος. L. dies. || Gaus, m. gén. Gaus, bœuf. 6. βους. L. bos. || Náus, t. gén. Návas, vaisseau. 6. ν2ος. L. navis.

### Exemples.

#### HANU, machoire.

#### SINGITURE.

|   |      |           |        | OLI O C DIDITI |        |          |         |
|---|------|-----------|--------|----------------|--------|----------|---------|
|   |      | N. V.     | Ac.    | G. Ab.         | L.     | D.       | C.      |
| I | nd.  | hanus,-au | hanum  | hanaus         | handu  | hanavai  | hanuná  |
| ( | Gr   | γενυς     | γενυν  | γενυος         | γε     | VUL .    |         |
| ( | Ъо   | kinus     | kinu   | kinaus         | ki     |          |         |
|   |      |           |        | PLURIEL.       |        |          |         |
|   |      | N. V.     | Ac.    | 6.             | L.     | D. Ab.   | G.      |
| I | nd.  | hanavas   | hanûn  | hanûnâm,       | hanusu | hanubyas | hanubis |
| ( | Br., | γενυες    | γενυας | γενυοιν        | YEV    | NA       |         |
| ( | ъ.   | kinius    | kinuns | kiniwê         | kir    | um       |         |
|   |      |           |        | NCII noint     |        |          |         |

# ANÇU, pointe.

| Indien.  | N. V. | Ac.   | G. Ab. | L.<br>ançáu | D. ahçavai | C.<br>angund |  |
|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------------|--|
| Grec     | ξüç   | ໃຊ້ພາ | ίξυος  | ě,          | н          |              |  |
| F - 47 m |       | aarrw | actie  | 00          | tri        | acu          |  |

#### PLUBIEL.

|         | N. V.   | Ac.      | G.      | L.      | D. Ab.   | c.      |  |
|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|--|
| Indien. | ançavas | ançûn    | ançûnâm | ançuşu  | añçubyaş | ançubis |  |
| Grec    | ζωες    | ໃຊ້ນາຂຸດ | ξυων    | ີເຊັນຕາ | t        |         |  |
| Latin . | acus    | acús     | acuum   | acu     | bus      | acubus  |  |

### 3. Flexion générique.

La flexion vocale générique, que son nom même distingue suffisamment de la précédente, comprend tous les noms terminés par la voyelle moyenne, brève ou longue, . c'est-à-dire par la vocalité la plus vague qui, résumée en indien par A ou A, se nuance diversement dans les langues de l'Europe, où elle correspond aux 2° et 1" déclinaisons grecques et latines. Son influence sur les désinences casuelles produit des allongements ou des contractions, qui reparaissent plus ou moins régulièrement dans tous les idiomes de la famille. Chez les Grecs et les Romains elle s'étend également aux substantifs, aux adjectifs, aux participes; chez les Germains et les Slaves, aux substantifs seulement; car la flexion pronominale qui, quoique très-rapprochée, en diffère cependant à certains égards chez les Indiens, s'étend en gothique, en allemand, en lithuanien, en russe, des pronoms à tous les adjectifs.

Le masculin et le neutre se marquent, dans cette flexion, par les voyelles brèves  $\ddot{a}$ ,  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{u}$ , suivies, pour

l'un de l'assonance sifflante, pour l'autre de l'assonance nasale, qui disparaissent en allemand et en russe.

Le féminin se caractérise au contraire par les voyelles pleines  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ , dont toutes les langues conservent la trace. De là deux classes principales dont nous indiquerons quelques exemples.

| Baiva, masc. nom. Baivas, dieu. 6. 6esc. L. deux. | Jánas, homme.
6. ywoc. L. -genus. | Bálas, cafiant. 6. mablec, L. pullus. || Anilas,
souffle. 6. dwpc. L. animus. | Yélas, vent. 6. dwpc. L. to relia.
60. winds. A. wind. 8. wier. || Yélas, vent. 6. dwpc. L. to-inus.
60. winds. A. wind. 8. wier. || Scanas, son. 6. twoc, L. sonus.
60. anguer. A. tang. 8. zeno. || Yeigas, demeure. 6. obsc. L. tricus.
60. anguer. A. tang. 8. zeno. || Yeigas, demeure. 6. obsc. L. tricus.
60. anguer. A. sony 6. zeno. || Yeigas, demeure. 6. obsc. L. tricus.
60. anguer. A. sonyloc, L. codulus. 60. koliit. A. Atszel. 8. kolii.
61. Atszel. 8. kwoloc, L. codulus. 60. koliit. A. Atszel. 60. stiurs.
61. Atsal. 8. kol. || Sfiras, taureau. 6. mpoc. L. caurus. 60. stiur.
62. sonc. L. rivus. || Máras, mort. 6. upoc. 8. mor. || Yiras, guerrier. L. vir. 60. wair. || Putras, fils. L. puter. puer.

|| Ĥulla, neut. nom. Ĥullam, bourgeon. 6. φυλλον. L. folium. || Antram, cavitô. 6. ἀτρον. L. antrum. || Βόπαπ, don. L. donum.

8. dan. || Vittam, rhythme. L. verbum. 60. warrd. A. wort.
|| Υυμαπ, joux. 6. ζυγον. L. jugum. 60. juk. A. joch. 8. igo.

|| Çddi, fem. nom. Çddi, demeure. 5. xzivx. L. cella. A. halle.
B. zala. || Méyd, illusion. 6. p. xzvxx. L. mapia, || Kriyd, devoir. 6. yzexx. L. curus. || Maryd, Mürd, limite, ceinture. 6. p.epz.
L. mera. 60. marka. A. mark. B. mira. || Villard, veuve. L. viduz. 60. videova. A. videov. B. videova.

### SVANA, m. son.

### SINGULIER.

| Ind  | N. V.      | Ac.   | G.<br>svanasya | L.<br>svanai | D. A. | _    | C.<br>svanaina |
|------|------------|-------|----------------|--------------|-------|------|----------------|
| Gr.  | τονος,-ε   | TOYOY | TOYOU,-010*    | TOV          | မှ    |      |                |
| Lat  | . sonus,-e | sonum | soni,-ei*      | son          | 0     | sone | ood*           |
| Got  | . sangs,-  | sang  | sangis         | san          | ga    |      |                |
| All. | sang       | sang  | sanges         | san          | ge    |      |                |
| R.   | zwon       | zwon  | zwona          | zwonie       | zwonu | 3100 | nom            |

### PLURIEL.

|      | N. V.   | Ac.     | G.            | L.       | D. Ab.             | C.      |
|------|---------|---------|---------------|----------|--------------------|---------|
| Ind. | svanás  | svanán  | svanánám,     | svanaišu | svanaibya <b>s</b> | svanáis |
| Gr.  | TOVOL   | τονους  | TOV697,-E607* | τονοις   |                    |         |
| Lat. | soni    | sonos   | sonorum       | sonis    | so                 | nis     |
| Got. | sangeis | sangins | sangé         | sangi    | m                  |         |
| All. | sänge   | sänge   | sänge         | sänge    | n                  |         |
| R.   | zwony   | zwony   | zwonow        | zwonach  | zwonam             | zwonami |

## MÛRVÂ, f. lien, ceinture.

## SINGULIER.

|      | N. V.     | Ac.      | G.        | L.       | D. A    | b. G.          |   |
|------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------------|---|
| Ind. | műrvá,-ai | mūrvām   | műrváyás  | műrváyán | můrváyá | i,-âyâs mûrvay | á |
| Gr.  | frotba    | ίτοι έαν | trosbat   | μοιρ     | ą       |                |   |
| Lat: | mora      | moram    | morx,-ai* | mor      | ·æ,-ai* | , morá         |   |
| Got. | marka     | marka    | markos    | ma       | rkai    |                |   |
| All. | mark      | mark     | mark      | mai      | rk      |                |   |
| R.   | miera     | mieru    | miery     | mserie   | mierie  | mieroiu        |   |

### PLURIEL.

|      | N. V.  | Ac.     | G.          | L.      | D. Ab.   | G.          |
|------|--------|---------|-------------|---------|----------|-------------|
| Ind. | murvás | mūrvás  | műrvánám,   | műrvásu | műrváby. | as mūrvābis |
| Gr.  | horbar | trochae | μοιρων,-αων | • hod   | αις      |             |
| Lat. | moræ   | moras   | morarum     | mor     | ris      | moris       |
| Got. | markos | markos  | markô       | ma      | rkom     |             |
| All. | marken | marken  | marken      | ma      | rken     |             |
| R.   | miery  | miery   | mier        | mierach | mieram   | mierami     |
|      |        |         |             |         |          |             |

## YUGA, n. joug.

### SINGULIER.

| Indien    | N. V. | Ac.   | G.<br>yugasya | L.<br>yugai | ~   | Ab.  | G.<br>yugaina |
|-----------|-------|-------|---------------|-------------|-----|------|---------------|
| Grec      | ζυγον | ζυγον | ζυγου,-οιο*   | ζυγ         | ņ   |      |               |
| Latin     | jugum | jugum | jugi,-ei*     | jug         | 9   | jugo | ,-od*         |
| Gothique. | juk   | juk   | jukis         | juk         | а   |      |               |
| Allemand. | joch  | joch  | joches        | joc         | he  |      |               |
| Russe     | igo   | igo   | iga           | igie        | igu | igo  | m,            |

#### PLURIEL.

| Indien    | N. V.<br>yugáni | Ac.<br>yugani | G.<br>yugánam | L.<br>yugaiśu | D. All | _ ~   |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| Grec      | ζυγα            | ζυγα          | ζυγων,-εων*   | ζυγο          | нς     |       |
| Latin     | juga            | juga          | jugorum       | jug           | is     | jugis |
| Gothique. | juka            | juka          | juké          | juk           | am     |       |
| Allemand. | joche           | joche         | joche         | joch          | ien    |       |
| Russe     | iga             | iga           | ig            | igach         | igam   | igami |

Les mêmes désinences casuelles s'appliquent en sanscrit, en grec, en latin, à tous les adjectifs et participes des trois genres : indien, nom.,  $as.\ d.\ om;$  grec,  $os,\ \alpha$  ou  $\pi,\ ov;$  latin,  $us,\ a.\ bm.$  Ceux du gothique, de l'allemand, du russe, adoptent au contraire la flexion pronominale,: gothique, nom.  $s.\ a.\ ata$  ou at'; allemand,  $er,\ e.\ es$ ; russe,  $yi,\ aia,\ oe.$  Nous rapprocherons toutefois ici dans les diverses langues ceux qui sont d'origine identique.

| Nava, masc. fem. neut. Nava, Nava, Nava, Navam, nouveau. 6. voc., va., vev. L. novus, nova, novam. 60. niwis, niwia, niwia. A. neuer, neue, neues. 8. nowyi, novaia, novaca, | Scar, Scá. Stem, son. 6. loc, fa, low. L. suus, sua, suum. 60. scint, scinta, scintala. A. scincer, scine, scines. 8. suoi, suoia, suoce. || Nadlyas.-d,-am, contral. 6. μεσες, σ., ov. L. medius.-α,-um. 60. midis.-α,-ida. || Pulas.-d,-am, nombreux. 6. πλεσς, σ., ov. 60. midis.-α,-ida. A. voller,-σ-est. || Ďnata,-d,-am, isolė. L. unus,-α,-um. 60. ains,-α,-ata. A. cincer,-σ-est. || Ďnata,-d,-am, donné. 6. δεσες, σ., ov. L. datus.-α,-um. 8. dannyi,-αiα,-ov. || Indias.-d,-am, connu. 6. γνασες,-η,-ον. L. gnatus.-α,-um. 60. kuntis.-α,- || Jnatias.-d,-am, nic. 6. γνασες,-η,-ον. L. gnatus.-η,- um. 60. kuntis.-α,- || Sutas.-d,-am, ou Syraps.-d,-am, produit. L. satus.-α,-um. 60. satians.-α,- || Buyana,-d,-am, plié. 6. πκοσες,-η,-ον. 60. bugans.-α,- || Lyuamāna-d,-am, dissous. 8. λελομεσες,-η,-ον. || Varlamónar, changeant. L. vertunnus.

### Exemple.

## NAVA, nouveau.

### SINGULIER.

|         |    | IV. V. | AC.    | er.      | L.       | D. AD.       | u.      |
|---------|----|--------|--------|----------|----------|--------------|---------|
|         |    | ~      | _      | ~        | ~        |              | ~       |
| انہ     | m. | navas  | navam  | navasyas | navai    | navdya-át    | navaina |
| Indien. | f. | navá   | navám, | naváyás  | naväyäm, | naváyái-áyás | navayd  |
| = (     | n. | navam  | navam  | uavasyas | navai    | naváya-át    | navaina |

|      | ( m.     | VEGG  | VEOV  | VEOU,-010* | VEGO      |           |
|------|----------|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| irec | f.<br>n. | νεα   | vecr. | veac-7/5°  | νεα,-γ.*  |           |
| ·    | ( n.     | VC3V  | VEOV  | veou,-010° | AEM       |           |
|      | m.       | novus | novum | novi,-ei*  | novo      | novo,-od* |
| atin | L.       | nova  | novam | novx,-ai*  | novæ,-ai* | nová,-ad* |
| _    | / n.     | novum | novum | novi,-ei*  | novo      | novo,-od* |
|      |          |       |       |            |           |           |

#### or repert

|      |      |                                 |        | PLURIE                        | L.      |         |       |        |
|------|------|---------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|
|      |      | $N,\;V_{\scriptscriptstyle ()}$ | Ac.    | G.                            | L.      | D. Ab.  |       | c.     |
| ن    | ( m. | navás                           | naváni | navánám                       | navaiju | navaiby | as n  | aváis  |
| dier | ſ.   | nav ås                          | navás  | navánám                       | navásu  | navábya | s 1   | avábi. |
| 묘    | ( n. | naváni                          | naváni | navánám<br>navánám<br>navánám | navaišu | navaiby | 15 7  | aváis  |
|      |      |                                 |        |                               |         | ,-oφι*  |       |        |
|      | r.   | VEXI                            | νεας   | νεων,-αων'                    | νεαις   | ,-ηφι*  |       |        |
| 1    | n.   | νεα                             | νεα    | летл                          | veoic,  | ,-opi*  |       |        |
|      | m.   | novi,-ei*                       | novos  | novorum                       | novis   | ,-eis*  | novis |        |
| atin | f.   | novi,-ci*<br>novx,-ai*<br>nova, | novas  | novarum                       | novis   | ,-ais*  | novis |        |
| ا ت  | n.   | nova,                           | nova   | novorum                       | novis   | ,-eis*  | novis |        |

Dans le zend, la flexion générique des substantifs et des adjectifs a pour désinences au nominatif masculin as ou ô, féminin d ou a, neutre em. Dans le lithuanien, le masculin prend as, le féminin et le neutre a. Parmi nos langues modernes, on sait que l'italien garde au masculin o, supprimé en français; au féminin a, que nous changeons en e muet. L'anglais et le celtique n'ont point de désinences.

### 4. Flexion pronominale.

La flexion pronominale, terminée comme la précédente par des voyelles moyennes soumises aux mutations de genre, s'en distingue chez les Indiens par la suppression éventuelle de l'assonance sifflante au nominatif masculin, et par l'adoption de la dentale, au lieu de l'assonance nasale, au neutre. Elle en diffère plus encore en intercalant, aux cas obliques du singulier, la syllabe dubitative sma, qui disparait dans la déclinaison grecque et latine, mais dont-on retrouve la trace permanente dans les langues germaniques et slavonnes.

Cette flexion, peu nombreuse chez les Indiens, les Grees, les Romains, qui ne l'appliquent qu'à leurs promos dont la plupart même sont irréguliers, acquiert une toute autre importance chez les Slaves, qui l'emploient pour leurs adjectifs, et chez les Germains dont elle forme la véritable déclinaison générique, applicable aux promoms, aux pronominaux, aux adjectifs, aux participes, concurremment avec la flexion nasale qui leur est propre.

Ses terminaisons, comme nous l'avons dit, sont en indien pour les nominatifs des trois genres : a ou a, a, a: en grec, o, o ou v, o; en latin, us ou e, a, ud : en gothique, s, a, ada ou ad'; en allemand, er, e, es; en russe yi, aia, oe. On a vu, dans la section précédente, quelques-uns des adjectifs qui s'y rapportent; les pronoms formeront le chapitre suivant. Nous nous bornerons donc à présenter ici le tableau comparé de l'adjectif

pronominal indien anya, m. f. n. anya, anya, anya, autre; en grec, &\partial \text{2} \text{si} \text{loo}, en latin, alius, alia, aliud; en russe, inyi, inaia, inoe. Son véritable équivalent en gothique serait jains, jaina, jainata; en allemand, jener, jenes; mais nous préférons en rapprocher, comme similitude plus frappante, l'adjectif pronominal gothique alls, alla, allata ou allaf; allemand, aller, alle, alles, tout.

Exemple.

ANYA, autre, tout autre.

### SINGULIER.

|           |                | N.  | v.    | Ac  |      |   |     | G.         |     | L.    |     | D.           |     | C.  |
|-----------|----------------|-----|-------|-----|------|---|-----|------------|-----|-------|-----|--------------|-----|-----|
| . (       | m.             | any | y a s | any | am   |   | any | asya       | any | ı asn | iin | ,-asmái      | any | ain |
| Indien.   | f.             |     | ă     |     | ām,  |   |     | asyás      |     | asy   | án  | ,-asyái      |     | ayá |
| Į.        | n.             |     | at    |     | al . |   |     | изуа       |     | asm   | in  | ,-asmāi      |     | ain |
| . (       | m.<br>f.<br>n. | άλλ | 95    | ďλλ | ov   | , | έλλ | ou         |     | à     | λλ  | . 60         |     |     |
| e l       | f.             |     | η     |     | Ψįγ  |   |     | ης         |     |       |     | ŋ            |     |     |
| ٠ (       | n.             |     | ۰     |     | 0    |   |     | <b>0</b> 0 |     |       |     | 69           |     |     |
| . (       | m.             | ali | us    | ali | um   |   | al  | ius        |     | а     | li  | i            | ali | ío  |
| ii.       | f.             |     | a     |     | um   |   |     | ius        |     |       |     | í            |     | â   |
| Latin.    | n.             |     | ud    |     | ud   |   |     | ius        |     |       |     | í            |     | 0   |
| · 6       | m.             | all | s     | all | ana  |   | all | is         |     | 6     | ш   | amma         |     |     |
| Gothique. | f.             |     | a     |     | a    |   |     | aizos      |     |       |     | ai           |     |     |
| g (       | n.             |     | ať    |     | ať   |   |     | is         |     |       |     | amma         |     |     |
| . (       | m.             | all | er    | all | en   |   | ıll | rs         |     | а     | п   | em           |     |     |
| Allem.    | f.             |     | e     |     | e    |   |     | er         |     |       |     | er           |     |     |
| ~ (       | n.             |     | es    |     | es   |   |     | es         |     |       |     | $\epsilon m$ |     |     |

|          | Ĺ | m. | in | yi  | in | yi  | in | ago | in | om | in | omu              | in | ym  |
|----------|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|------------------|----|-----|
| nsse     | ţ | f. |    | aia |    | uiu |    | yia |    | oi |    | omu<br>oi<br>omu |    | oiu |
| <b>a</b> | ( | n. |    | oe  |    | oe  |    | ago |    | om |    | omu              |    | ym  |

#### PLURIEL.

|           | N.  | v.   | A     | c.  |   |     | G.     | L.       | I     | ).     | (   | 1.   |
|-----------|-----|------|-------|-----|---|-----|--------|----------|-------|--------|-----|------|
| _ ( m.    | an  | y ai | ang   | án  |   | any | aiśam, | any aisu | any a | ibyas  | ans | áis  |
| .ag } f.  |     | áş   |       | á,  |   |     | ásám,  | ásu      | 6     | lby as |     | ábis |
| Indien.   |     | åni  |       | án  | i |     | aisám  | aiśu     | 6     | ribyas |     | áis  |
| or of f.  | αλλ | 01   | αλλ-  | 00¢ |   | αλλ | cov    | αλλ      | Q(Ç   |        |     |      |
| ğ ) f.    |     | αt   |       | ας  |   |     | wv     |          | αις   |        |     |      |
| ° ( n.    |     | α    |       | α   |   |     | ων     |          | OLC   |        |     |      |
| Latin.    | ali | í    | ali   | 03  |   | ali | orum   | ali      | is    |        | ali | is   |
| ∰ } f.    |     | æ    |       | as  |   |     | arum   |          | is    |        |     | źs.  |
| -1 ( n.   |     | a    |       | а   |   |     | orum   |          | is    |        |     | is   |
| ė į m.    | all | ai   | all   | ans |   | аU  | aise   | all      | aim   |        |     |      |
| 를 \ t.    |     | 03   |       | os  |   |     | aizo   |          | aim   |        |     | ٠.   |
| Gothique. |     | а    |       | а   |   |     | aize   |          | aim   |        |     |      |
| Alle. m.  | all | e    | all   | 6   |   | all | er     | all      | en    |        |     |      |
| Duage m   |     | ***  | <br>2 |     |   | 244 |        | de mak   | 2     |        |     |      |

Les flexions générique et pronominale réunies constituant, dans les diverses langues, la déclinaison des adjectifs, nous devons parler, en finissant, des degrés de comparaison.

Les Indiens ont deux formations, l'une plus usuelle, qui ajoute aux adjectifs les terminaisons taras, tará, taram, pour le comparatif; tamas, tamá, tamam. pour le superlatif; l'autre, plus rare, et probablement plus ancienne, qui forme le comparatif en tyán, tyast, tyas, et le superlatif en tifas, tifd, tifam.

Dans la première, on recounait facilement les comparatifs et superlatifs grecs: τρος, τρος, τρος; τατος, τατο, τατος; latins: terus, tera, terum, ou terior; timus, -a,-um, ou tremus.

En voici quelques exemples :

[] Ναται, nouveau; comprant. Navadarai; superiat. Navadaraa; ε. νεος, νεοτερος, νεοτερος, [] άρμα, prompt; βεμίαται; βεμίαταια. 8. διακς, διακτερος, διαστοτας. [] dikas, isolò, Aikatarai; dikadamas. 6. διας, διακτερος, διαστος [] (I), au delà, Elitarai, Elitamas. 6. λς, διατερος. L. εx, εxterus, extimus. [] Pag\*, après, Pagéimas. L. par, postumus. [] Pra, avant, Prafamas. L. pix, pristimus, primus.

|| Vara, excellent, Varlyán, Varifas. 6. âp., âpuw, âpuroc. 60. air. airīsa, airīsts. A. âp., êper, prst. || Naida\*, proche, Nadilyán, Naidstas. 60. nohua, achuris, nekuists. A. nāp, ñaher, nāchst. Nidurus, pesant, Gariyán, Garifas. L. gravis, gravior, gravissimus. 60. gaurs, gauriza, gaurist. || Lagus, léger. Lagiyán, Lagifas. 6. ñayos, Ĵazerow, ñayaroc. L. levis, levior, levissimus. A. bicht. leichter, leichtest. Al. light, lighter, lightest. 8. leghti, leghtie. legdaišii.

### Ш.

## DES PRONOMS ET DES PARTICULES.

ī.

#### PRONOMS.

Nous comprenons sous ce premier titre les pronoms et les pronominaux déclinables; sous celui de particules, les adverbes, les conjonctions, les prépositions, les préfixes, rapprochés entre eux par leur origine et leur emploi.

Les pronoms, ces mots antiques et mystérieux, dont l'influence s'est perpétuée depuis tant de siècles, nonseulement dans les idiomes de même famille, mais dans 
plusieurs systèmes de tendances différentes, offrent selun 
nous une des preuves les plus frappantes de l'identité 
primitive du langage, qui, d'abord exubérant, mobile, dans 
ses intonations instinctives, s'est peu à peu fixé sous des 
formes diverses dans chaque tribu, chaque migration 
lointaine, tout en conservant certains mots que la fréquence de leur usage avait immobilisés dès l'origine. En 
tête de tous est la classe des pronoms, mots abstraits qu'on 
représente généralement comme les accessoires des noms, 
mais qui, dans le fait, en sont la base et l'expression

fondamentale, puisque, s'appliquant à tous les êtres d'une manière absolue, ils portent en eux le type des flexions développées dans tous les autres mots. En effet, les distinctions de personnes, de genres, de nombres et de cas, marquées dans les noms et les verbes par des terminaisons fugitives, sont inhérentes au corps même du pronom et inséparables de son essence.

Les trois personnes s'appliquent à celle qui parle, celle à qui l'on parle, celle de qui l'on parle. Les trois genres, masculin, féminin, neutre, indiqués par la nature pour la désignation des deux sexes et des objets inanimés, ont été transposés dans la plupart des substantifs par une personnificationarbitraire, mais ils sont restés intacts dans les pronoms excepté chez quelques nations modernes qui ont ou supprimé ou généralisé le neutre. Les nombres sont le singuier, le pluriel, le duel, confondu depuis avec le pluriel. Les cas varient suivant les diverses langues, et plusieurs y suppléent par des prépositions; mais, lors même que leurs signes extérieurs ont disparu dans les substantifs, les deux cas principaux, nominatif ou sujet, accusatif ou régime, ont persisté dans les pronoms; et c'est généralement l'accusatif qui maintient le radical intact.

Considérés dans leur rapport logique, dans leur liaison avec le discours, les pronoms peuvent être personnels ou possessifs, indicatifs ou inferrogatifs, et produire des pronominaux soit proportionnels soit numériques; ce qui constitue quatre classes principales.

### 1. Prenoms personnels et possessifs.

Les pronoms personnels, soit individuels, soit possessifs, portent leur définition en eux-mêmes. Créés pour désigner les hommes ou les choses sans le secours d'aucun autre mot, ils ont eu dès l'origine des types distincts pour chaque personne, pour chaque nombre et pour les deux principaux cas. En sauscrit et en zend, ces types sont mêmes multiples, et expliquent par leur existence collective les mots divers employés dans les autres langues. C'est ce qui ressortira du tableau comparatif des pronoms de la 1" et de la 2" personne, ainsi que de la 3" réfléchie, en indien, en grec, en latin, en gothique, en allemand, en russe, et de la coîncidence de leur déclinaison irrégulière mais persistante dans tout le système.

i™ Personne, MA, moi.

|    | N. V. | Ac.        | G.          | ь. в.        | Ab. G.     |
|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|
| II | aham  | má ou mám  | mai ou mama | mayi, mahyam | mat, may a |
| G  | έγω   | ht         | μου         | hor          |            |
| L  | ego   | me         | mei         | mihi         | me, med*   |
| Go | ik    | mik        | meina       | mis          |            |
| Al | ich   | mich       | mein        | mir          |            |
| R  | ia    | mia, menia | menia _     | mnie         | mnoiu      |

Pluriel. Nom. Vayam. 60 weis. A. wir. || Acc. Asmán. 6. duμιες, ήμαις, ήμας. || Autre acc. Nas. L. nos. R. my, nas, — Duel. Nom. Avám. 60 wii. || Acc. Náu. 6. was, etc.

2º Personne, TU, toi.

|    | N. V.  | Ac.          | G.          | L. D.         | Ab. C.       |
|----|--------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| I  | tvam   | tvá ou tvám, | tai ou tava | lvayi, tubyam | 'tvat, tvayâ |
| G  | συ, τυ | σε, τε       | GOU         | GOS           |              |
| L  | tu     | te           | tul         | libi          | te, ted*     |
| Go | thu    | thuk         | theina      | thus          |              |
| Al | du     | dich         | dein        | dir           |              |
| В  |        | tia, tebia   | lebia       | tebie         | toboiu       |
|    |        |              |             |               |              |

PLORIEL Nom. Yúyam. 60. jus. A. thr. || Acc. Yuśmán. G. ὑμμες, ὑμεις, ὑμας. || Autre acc. Vas. L. vos. R. wy, was. — Dust. Nom. Yuvám. 60. jul. || Acc. Vám. 6. σφωι, etc.

### 3º Personne réfléchie, SU, soi.

Le pronom réfléchi de la troisième personne conserve en indien une forme absolue, acc. seogum, ou sea-, correspondant au grec ope ou i, oi, oi, au latin se, sui, sibi, se, au gothique sik, seina, sis, à l'allemand, sich, sein, sich, au russe sia, sebia, sebie, soboiu.

De ce pronom se forme, dans toutes les langues, le pronom possessif fondamental, premier type de la déclinaison générique. I. nom. vous, vol., roem; G. σφος, σφη, σφον, u éo., ta., tou; L. suus, sua, suum; Go. seins, seinas, seinas, Al. seiner, seine, seines; R. svol, svola, svoe. Les autres pronoms possessifs de la 1" et de la 2" personne s'expriment, soit par le génitif, soit par une transformation analogue à celle de veu, comme le grec iνος, σος 00 τας; le latin meus, tuus; l'allemand mein, dein; le russe moi,

twoi, pour lesquels le sanscrit n'a que les mots complexes: madiyas, tvadiyas, etc.

Pour concilier ces formes diverses en apparence, quoique unies par un lien commun, il suffit de remarquer que la désinence indienne am, ainsi que la syllabe sma, sont étrangères au radical lui-même, qui se révèle surtout dans l'accusatif. En retranchant, aux trois nombres, les terminaisons accessoires, on trouvera pour la première personne les types a, ma, vi, na, dans lesquels dominent m et n; pour la seconde, les types tu, yu, va, dans lesquels dominent t et v; pour la troisième le type su, qui devient s. Sous ces formes, ils traversent toutes les branches de la famille arvenne; et c'est ainsi que nous voyons dans les langues romanes : italien : io, me, noi; tu, te, voi; se, suo; espagnol : yo, me, nos; tu, te, vos; se, suvo: français : ie. me. nous: tu. te. vous: se. son. - Dans les langues germaniques : suédois : jaq, miq, wi, oss : du, dig, i, er; sig, sin; anglais: i, me, we, us; thou, thee, ye, you. - Dans les langues slavonnes : lithuanien : as, mane, mes, mus; tu, tawe, jûs, jus; sawe, sawas; polonais : ia, mnie, my, nas ; ty, ciebie, wy, was ; siebie, swoy. Dans les langues celtiques : irlandais : mi, sin; tu, sibh; se, si; gallois : mi, ni; ti, chwi. - Dans les langues iraniennes : arménien : ies, miek ; tow, towk ; persan : men, má; tú, sumá, etc. Le zend, aussi complet que le sanscrit, offre pour la im personne, sing. : azem, må; plur. : vaém, ahman, no: pour la 2de, sing. : tûm, thvá; plur. : yûjem, vusmân, v6; pour le réfléchi et le possessif : hva ou kha; hvô, hvâ, hvem, etc.

En jetant un coup d'œil rapide sur ces formes pronominales, qui se correspondent avec tant de symétrie, on serait d'abord tenté de croire que toutes appartiennent à une seule et même langue, parlée en divers dialectes par un même peuple contemporain. Mais, si l'on réfléchit que des régions immenses et des milliers d'années séparent plusieurs d'entre elles, qu'elles appartiennent à l'orient et à l'occident, à l'antiquité et aux temps modernes, aux générations éteintes et à celles qui naîtront, on est frappé de cette merveilleuse unité de langage perpétuée depuis plus de quarante siècles sur une si grande étendue de pays. Ce n'est pas tout, et là ne se borne pas l'influence des types pronominaux aryens. Au delà de ce système de langues, ils s'étendent encore, plus ou moins modifiés mais parfaitement reconnaissables, sur les idiomes turaniens, sémitiques, chamitiques, Ainsi, parmi les langues turaniennes, le hongrois a pour pronoms personnels : en, mi; te, ti; le finlandais : mina, me; sina, te; le lapon : mon, mi; don, di; son, si; le turc : ben ou man, bis; sen ou san, siz. Parmi les-langues sémitiques ou chamitiques, l'hébreu a pour pronoms personnels : ani, nanu; ata, atem; l'arabe : ana, nahn ; ent, entom ; le berbère : nek, ak ; le basque même : nic, hic, etc. Et ces analogies apparaissent plus clairement encore dans les suffixes et préfixes verbaux de ces diverses langues, ainsi que nous le verrons plus tard.

### 2. Pronoms indicatifs et interrogatifs.

Aux pronoms personnels proprement dits succèdent immédiatement ceux qui indiquent les objets d'une manière démonstrative, déterminative, relative ou interrogative; quatre types pronominaux qui ont entre eux une correspondance si intime qu'il est indispensable de les considèrer collectivement lorsqu'on veut remonter à leur origine et se bien pénétrer de leur valeur. Le démonstratif et le déterminatif, destinés, sous deux formes différentes, à spécifier une personne ou une chose soit de loin soit de près, servent tour à tour, dans les diverses langues, de pronoms de la 3º personne ou d'articles définis. Le relatif et l'interrogatif s'échangent également l'un pour l'autre, à moins que le premier n'ait été, comme presque toujours, absorbé par le second.

La langue indienne possède ces quatre types complets, mais le déterminatif simple manque en grec, le démonstratif simple en latin; tous deux existent dans les idiomes germaniques et slavons, mais à l'exclusion du relatif qu'on ne trouve plus qu'en grec, où l'interrogatif lui-même s'est modifié. Il est vrai qu'à chacun de ces pronoms se rattachent, par dérivation, des pronominaux ou adjectifs proportionnels de quantité, de rang, de qualité, qui peuvent y suppléer, ainsi que des pronoms composés qui les remplacent dans plusieurs langues. Voici d'abord leur forme radicale pure et leur déclinaison générique:

- [] TA, nominatif m. f. n. Sas, Sd, Tat, celui-là. G. (το) δ, ή ου ά, το.
   60. (tha) sa, so, thata. A. (de) der, die, das. AB. (the) this, that.
   B. (to), tot, ta, to.
- [] I, m. f. n. Ayam, Iyam, Idam, celui-ci. L. (f) is, ea, id. 60. (i) is (si), ita. A. (e) er (sie), es. All. (he) he (she), it. R. (i) i\*, ia\*, ie\*.
- (si), iid. A. (e) er (sie), es. AB. (he) he (she), ii. B. (i) i', id', ie'.

  [] YA, m. f. n. Yas, Ya, Yai, lequel. G. (6) dc, f. ou d, d.
- || KA, m. f. n. Kas, Kd, Kim, qui? L. (qui) quis, qua, quid. 60. (hua)
  hwas, hwo, hwa. A. (we) wer, was. AR. (who) who, what. R. (ko)
  koi, koia, koe.

Le pronom démonstratif TA peut servir de modèle à la flexion générique des pronoms en indien, en grec, en gothique, sauf l'anomalie du nominatif masculin et féminin, lequel modifie la dentale t en sisflante ou en aspirée dans ces trois langues, tandis que l'allemand et le russe conservent partout la dentale.

Exemple.

#### TA, le, celui-là.

|            |          | s        | INGULIER.      |         |            |       |
|------------|----------|----------|----------------|---------|------------|-------|
|            | N. V.    | Ac.      | G.             | L.      | D. Ab.     | C.    |
|            | ( sa (#) | tam      | tasyas         | lasmin  | tasmái,-át | laine |
| Indien     | sa.      | tám,     | tasyá <b>s</b> | tasyám, | tasyái,-ás | tayâ  |
|            | (tat     | tal      | lasya          | tasmin  | tasmāi,-āt | taine |
|            | ( 6      | TOV      | T00, T000      | Teg     |            |       |
| Grec       | ή, ά     | דאי, דמי | της, τας       | Tř.,    | τφ .       |       |
|            | ( 70     | το       | TOU, TO20      | The     |            |       |
|            | ( sa     | thana    | this           | tha     | ита .      |       |
| Gothique . | so       | tho      | thizos         | thiz    | ai .       |       |
|            | thata    | thata    | this           | thai    | nma .      |       |

dem

der

den

tiem

tiemi

|            | \ das              | das   | des         | de    | nı              |       |
|------------|--------------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------|
| Russe      | tot                | tot   | togo        | lot   | nu              | lieni |
| Russe      | la                 | tu.   | toia        | to    | i               | loiu  |
|            | (10                | to    | togo        | tor   | nu              | tiem  |
|            |                    |       | PLURIEL.    |       |                 |       |
|            | N. V.              | Ac.   | G.          | L.    | D. Ab.          | C.    |
|            | tás<br>tás<br>táni | tán   | taisam      | laifu | taibyas         | láis  |
| Indien     | ) tás              | tás   | tásám,      | tášu  | tálya <b>s</b>  | tábis |
|            | táni               | táni  | taiśâm,     | taiśu | taibya <b>;</b> | tái 🛊 |
| Grec       | οί, τοι            | τους  | T007, TE007 | TO    | ıç              |       |
| Grec       | αί, ται            | τας   | των, ταων   | τα    | ι¢              |       |
|            | ( TX               | τα    | TOOV, TECOV | TO    | eç              |       |
| Gothique . | (thai              | thans | thize       | th    | aim             |       |
| Gothique . | thos               | thos  | thizo       | th    | aim             |       |
|            | tho                | tho   | thize       | th    | aim             |       |

A ce type se rattache le pronom indien 1916, 1916, 1916, 1916, acc. 192m, 1916, 1911. celui-là, en russe sei, siiu, sie, qui se retrouve, au féminin et au pluriel, dans le pronom déterminatif des Germains.

der

tiech

Allemand, die

Russe. . . tie tie

Le pronom déterminatif, dont le type pur est I ou A, se présente effectivement en indien sous une forme extrémement complexe, causée par l'adjonction ou l'intercalation d'une nasale. Il en résulte une déclinaison irrégulière qu'on ne peut assimiler qu'en certains cas à celle des Romains, des Goths, des Germains, lesquels, cependant possèdent virtuellement le même pronom. Exemple: Indien, nominatif m. f. n.: oyam, iyam, idam, L. is, ea, id. Go. is (ri), ita ou his, hija, hita. A. er (sié), es. An. hei,the), it. — accusatif: l. imam, imám, idam, L. eum, eam, id. Go. ina, ija, ita. A. ihn (rie), es. An. him, her, it. — génitif sing. 1. arya, asyds, asya. L. cjus, cjus. Go. is, isos. A. (sein) ibr. An. his, her. — génitif plur. l. aisidm, dsdm, aidm, L. eorum, earum. Go. ize, tso. A. ihrer.

Au nominatif pluriel, l'allemand prend la forme sie, et l'anglais la forme they du démonstratif. Quant au russe, qui a conservé le type primitif dans tous les cas obliques, il emprunte son nominatif au pronom dérivé on. Exemple: nom. on. ona. ono; acc. et gén. sing., ego, eia, ego; acc. et gén. plur. ich, etc.

Le pronom relatif simple YA est parfaitement régulier en indien et en grec, seules langues qui l'aient conservé : 1. nom. yas, yd, yat. G.  $\delta ;$ ,  $\delta$ , ou  $\delta$ ,  $\delta$ : acc. 1. yam, ydm, ydn, yat. G.  $\delta v$ ,  $\delta v$  ou  $\delta v$ ,  $\delta$ , etc. On le rencontre encore en celtique ; partout ailleurs il est remplacé par le suivant.

Le pronom interrogatif, dont le type est KA, présente en indien assez de régularité, et se décline comme le pronom démonstratif, sauf le neutre, où l'ancienne forme védique kost, a été remplacée par kim, analogue au latin quid, et au russe koie. Le grec éolien a conservé le pronominal 2005;, quel, mais le grec attique change la gutturale en

labiale dans ποιος; le gothique la complique en hwas, devenu l'allemand wer, l'anglais who. Voici en résumé sa déclinaison sanscrite et latine:

KA, qui? lequel.

#### SINGULIER.

|         |    | N. V.      | Ac.  | G.     | L.      | D. Ab.     | C.    |
|---------|----|------------|------|--------|---------|------------|-------|
| . (     | m. | kas        | kam  | kasyas | kasmin  | kasmái,-át | kaina |
| Indien. | f. | kå         | kám  | kasyás | kasyám, | kasyái,-ás | kayá  |
| ₫ (     | n. | kim        | kim  | kasyaz | kasmin  | kasmái,-át | kaine |
| ان      | m. | quis, qui  | quem | cujus  | c       | zí         | quo   |
| Latin.  | f. | qua, quæ   | quam | cujus  | cı      | d          | quá   |
| - 1     | n. | quid, quod | quod | cujus  | c       | ui         | quo   |

#### PLURIEL

|         |    | N. V. | AC.  | ~~~     | -Li-    | D. AD.  | ٠.    |
|---------|----|-------|------|---------|---------|---------|-------|
| Indien. | m. | kai   | kán  | kaiśám  | kaišu   | kaibyas | káis  |
|         | f. | ká z  | káz  | kåsam,  | kásu    | kábyas  | kábis |
|         | n. | káni  | káni | kaijām, | kaiju   | kaibyas | káis  |
| Latin.  | m. | qui   | quos | quorum  | quibus, | queis   |       |
|         | f. | quæ   | quas | quarum  | quibus, | queis   |       |
|         | n. | quæ   | qua  | quorum  | quibus, | queis   |       |

Ce pronom, représenté en italien et en espagnol par chi, che; yuien, que; en français par qui, que, quoi, devient en gothique, au nom. m. f. n. huos, huo, huo; acc. huona, huo, huo; gén. huois, huòisos, huo; dat. huoamma; en allemand, nom. ver, vos; acc. ven. vos; gén. ves; dat. vem; en anglais, voho, vohat; uhorn, uchat; uchase. En russe sa déclinaison est complète dans kai, kaia, koe, ainsi que dans le polonais kto. Le type indien prend un sens indéfini dans les mots kiz, éti, éana, desquels on peut rapprocher le pronom gree 715, 71, 7102.

Le sanscrit offre de plus trois pronoms composés trèsremarquables :

|| Aila (composé de i et de la) m. f. n. nom. Aijas, Aiid, Ailat; acc. Ailam, Ailam, Ailat, celui-ci; en grec avec, avec, avec, en latin site, ista, istud; en espagnol esto, esta; en italien esso, essa; en russo ise, inde, feite.

Il Aina (compose de í et de l'ancien pronon na) m. f. n. acc. Ainam, Ainaf., celui-là; en gruc é oblien we; en ruese et en polonais on, ona, ono. Nous n'hésitons pas à rapprocher de oc type le latin tille, tilla, tillud (composé de ti et le), devenu si populaire dans l'espagnol el, ella. ello; dans l'italien epti, ella, to, la; dans le français il, elle, le, la, etc.

|| Aika (composé de i et de ka) m. f. n. nom. Aikas, Aikā, Aikām, signifiant un chez les Indienes, terme d'isolement qu'on retrouve dans le grec λεις loin, λειτος, celui-là; et auquel semble se rapporter le bizarre pronon latin hic. λεες, λεο:

Les langues romanes modernes, l'italien, l'espagnol, le français, ont adopté, comme on voit, le pronom déterminatif composé, dont le radical est i, et le pronom interrogatif, dont le radical est k.

Dans les langues germaniques et slavonnes, outre celles dont nous avons parlé, on remarque en suèdois : han, hon, celui-ci, celle-ci; den, det, celui-là, cela; hwem, hwad, qui, quoi? En lithuanien jis, ji: tas. la; kas, ka, avec les mêmes sens. Dans les idiomes celtiques, l'irlandais emploie e, i; ce, ci; le gallois ev, hi; pa, py, etc.

Tous les types simples que nous avons énumérés existent en zend sous les formes de hô, hâ, tat, celui-là; aém, tm, imat, celui-ci; yô, yâ, yat, lequel; kô, kâ, kat, qui? Il faut y ajouter le pronom avô, ava, aom, celui-là, qui se retrouve dans le russe ow, owa, owo, et qui, perdu chez les Indiens, leur a laissé le terme mystique aum.

Dans les autres langues iraniennes et turaniennes, nous trouvons, à côté de l'interrogatif, l'emploi usuel du type déterminatif : en persan o, ièdn; en arménien iuor; en hongrois o, en turc o ou ol. Dans les langues sémitiques et chamitiques, l'hébreu présente ou, i, el; l'arabe hou, hie, el; le malais iya; le basque hura, hee, etc.

La langue indienne possède d'ailleurs tous les types des pronoms indéfinis usités en Europe.

- || Îna, d, am moindre, d'où le terme d'unité, en grec sic, is, latin unus, a, un, sepagnol, italien, uno, uno; français, un, une; gothique aina, a, a'; allemand, einer, e, es; suédois en, et; anghis onte, an, a. Lo russe et le polonais paraissent avoir emprunté les mots odin, ieden, un, au pronominal sanacrie adaz, duiz, le premiér.
- || Anyas,-ά.-al, autre. 6. ἀλλος,-η,-ο. L. alius,-a,-ud. 60. jains.

  A. jener. All. yon. R. inyi. || Anyalaras ou Antaras,-á,am, l'autre.

  L. alter,-a,-um. 60 anthar. A. ander. All. other.
- || Ubdu, tous deux. 6. а̀цхро. L. ambo. 60. bai. A. beide. 15. both. R. oba.
- || Samas, uni. 0. όμος. 60. sama. R. samyi. || Vicras, tout. R. wes'. || Sarcas, entier. L. solus, salcus. || Paras, opposé. 6. περαιος.

On rencontre aussi en indien les composés kaikas, kaséit. kaupt, chacun. L. quisquis, quisque, quisquam. Dans le latin, l'union de qui avec iste, ille, a produit l'italien questo, questa, quello, quella, le français cet, cette, celui, celle, etc.

и.

### PRONOMINATIX

### 1. Pronominaux proportionnels.

Aux pronoms indicatifs simples ou composés se rattachent par dérivation, dans toutes les langues aryennes, des pronominaux proportionnels, adjectifs ou adverbes. marquant la manière, la quantité, le temps, le lieu, la ressemblance, et suppléant souvent à la perte des pronoms simples. Dispersés dans les divers idiomes, où ils sont inégalement répartis, ils apparaissent complets dans le sanscrit, où leur série présente une harmonie parfaite et une corrélation remarquable, d'un côté entre le type démonstratif, marqué par ta ou sa, et le type interrogatif ou relatif, marqué par ka ou ća, et de l'autre entre le type déterminatif, marqué par i ou a, et le type relatif proprement dit en ya. Voici l'échelle comparative de ces adjectifs et de ces adverbes pronominaux dans les langues qui font le sujet de cet ouvrage. Il serait facile de retrouver des gradations semblables en zend, en lithuanien, en celtique, et dans tous les idiomes modernes.

#### TYPE DÉMONSTRATIF.

| Indien.         | Gree.   | Latin. | Français. | Gothique. | Allemand. | Anglais. | Russe.  |
|-----------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| tat             | TO      |        |           | that'     | das       | that     | to      |
| táván           | τοιος   | tot    |           |           |           |          |         |
| tati            | τοσος   | tantus | tant      |           |           |          |         |
| tatâ            | τως     | tam    |           | thé       | da, so    | thus     | tak     |
| tadá            | TOTE    | tùm    | tant      | than      | dann      | then     | togđa   |
| latra           | τοθι    |        |           | thar      | dar, da   | there    | tud a   |
| latas           | τοθεν   |        |           |           | dannen    | thence   |         |
| tataras         |         |        |           |           |           |          |         |
| ladëç<br>Idris* | τηλικος | talis  | tel       | swaleiks  | solcher   | such     | totik . |
|                 |         |        |           |           |           |          |         |

#### TYPE INTERROGATIF.

| Indien.            | Grec.     | Latin.  | Français. | Gothique. | Allemand.      | Anglais. | Russe. |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|----------|--------|
| kim                |           | quid    | que       | hwa       | was            | what     | koe    |
| kiyán              | ποιος     | quot    |           |           |                |          |        |
| kati               | ποσος     | quantus | quant     |           |                |          |        |
| kalam              | πως       | quàm    |           | hwé       | wie            | why      | kak    |
| kadá               | ποτε      | quùm    | quand     | hwan      | wann           | when     | kogda  |
| kutra, kva         | ποθι, που | quò     |           | hwar      | $wor^*$ , $wo$ | where    | kuda   |
| kulas              | ποθεν     | quà     |           |           | wannen         | whence   |        |
| kataras            | ποτερος   |         |           | hwathar   | weder          | whether  | kotor' |
| (kidáç<br>(kairis* | πηλικος   | qualis  | quel      | hweleiks  | welcher        | which    | kolik  |
|                    |           |         |           |           |                |          |        |

On voit par ces deux premiers tableaux que, si le type simple démonstratif manque en latin et le type simple interrogatif en grec, ils sont amplement compensés dans ces deux langues par leurs dérivés. D'ailleurs la forme primitive de l'interrogatif en k existe dans le grec éolien xxxxx, avec toute sa série; et la forme accessoire du démonstratif en s se retrouve dans le latin sic, le français si, le gothique sucu, l'allemand et l'anglais so, le russe sie, etc. Les pronominaux sanscrits tédére, sadére, kidére (composés avec le suffixe dêre, semblable) s'abrègent dans le prâcrit en téris, kairia, plus rapprochés des langues européennes.

### TYPE DÉTERMINATIP.

| Indien.       | Gree.         | Latin. | Franç. | Goth. | Allem. | Anglais. | Rosse. |
|---------------|---------------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|
| idam          |               | id     |        | ila   | es     | ii       | •      |
| iyán          | loc           |        |        |       |        |          |        |
| iti           | ίσος          | ita    |        |       |        |          |        |
| iva           | મે            | jam    | jà     | ja    | ja     | yea      | ei     |
| illam         | έτι           | ilem   |        | ith   | itzt   | yet      |        |
| alra, iha     | ένθα          | ibi    | y      |       |        |          |        |
| alas, itas    | èveev         | inde   | en     |       |        |          |        |
| ilaras        | <b>έτερος</b> |        |        |       |        |          |        |
| idec<br>fris* |               |        |        |       |        |          |        |

### TYPE RELATIF.

| Indien.                 | Gree.  | Latin. | Franc. | Goth. | Allem. | Anglais. | Russe. |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|
| yal                     | δ      |        |        |       |        |          |        |
| $y \hat{a} v \hat{a} n$ | οίος   |        |        |       |        |          |        |
| yati                    | δσος   | ul     |        |       |        |          |        |
| yatá                    | ώς     | ul     |        | al    |        | as       |        |
| yadá                    | δτε    | uli    | où     |       |        |          | iegda  |
| yatra                   | 183    | ubi    | où     |       |        |          | iudu   |
| yatas                   | vsØò   | unde   |        |       |        |          |        |
| yalaras                 |        | uler   |        |       | oder   | cither   |        |
| yádáç<br>yáris*         | ήλικος |        |        |       |        |          |        |

Au type déterminatif diversement modifié, se rattachent chez les Germains les adverbes Go. her, A. her, hin, An. here, hence, ainsi que les mots latins hic. hiuc, hinc. Le relatif est, comme on voit, complet dans les adverbes latins et grecs.

Il résulte de l'inspection de ces tableaux, dont la symétrie est évidente, que les quatre types pronominaux s'y maintiennent et s'y reproduisent avec toutes les modifications qu'ils éprouvent dans les pronoms mêmes. Malgré des lacunes inévitables amenées par la suite des temps, nous laissons nos lecteurs décider par eux-mêmes si l'analogie est fictive ou réelle. Quant à nous, intimement convaincu de sa réalité, nous voyons une preuve nouvelle de l'identité primitive des langues indoeuropéennes dans ces particules si frêles en apparence, mais appuis indispensables du discours, dont seules elles maintiennent l'équilibre. Leur origine doit donc remonter aux premières combinaisons de la pensée, et leur témoignage est d'autant plus certain qu'elles n'ont jamais subi les fluctuations de la mode. Il en est de même des noms de nombre et des autres particules dont il nous reste à parler.

# 2. Pronominaux numériques.

La série des pronominaux numériques ou noms de nombre, issue de l'Inde antique qui la première les assimila aux dix doigts de la main, a traversé toutes les plases des grandes migrations aryennes, sans jamais s'altérer sensiblement jusqu'à nos jours ; et c'est ainsi qu'on la retrouve semblable chez les Perses, les Grecs, les Romains, les Germains, les Slaves, les Celtes, et tous les peuples sortis de ces familles, à la seule exception du chiffre un, qui est partout un pronom indéfini.

Voici les noms de nombre dans les langues qui nous occupent ici spécialement.

| Indien. | Grec.    | Latin.  | Français. | Gothique, | Allemand. | Anglais. | Russe.        |
|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| aikas   | eis      | unus    | un        | ains      | eins      | one      | odin          |
| dvi     | čuo ouš  | duo     | deuz      | twai      | zwei      | two      | dwa           |
| tri     | τρεις    | tres    | trois     | threis    | drei      | three    | tri           |
| ćatur   | τετταρες | qualuor | qualre    | fidwor    | vier      | four     | <i>óetyre</i> |
| panéa   | πεντε    | quinque | cinq      | fimf      | fünf      | five     | piat'         |
| șaș     | Ę        | sex     | siz       | saihs     | sechs     | six      | iest'         |
| saptan  | έπτα     | septem  | sept      | sibun     | sieben    | seven    | sem'          |
| ailan   | ώπω      | octo    | huit      | ahlau     | acht      | eight    | osm°          |
| navan   | έννεα    | noven   | neuf      | niun      | neun      | nine     | dewiat'       |
| daçan   | õexa     | decem   | diz       | taihun    | zehn      | ten      | desial'       |
| çatam   | έκατον   | centum  | cent      | hund      | hundert   | hundred  | sto           |
|         |          |         |           |           |           |          |               |

Ce tableau pourrait s'étendre à tous les idiomes anciens et modernes du système, ainsi que nous l'avons montré ailleurs (1). Il est évident qu'à la numération latine se rattache celle du roman, de l'italien, de l'espagnol, du portugais; à la numération gothique celle du tudesque, du hollandais, du suédois; à la numération slavonne

<sup>(1)</sup> Parallèle des langues, page 118. — Tableau de la littérature du Nord. 1 vol. in-8°, 1857.

celle du polonais, du bohême, et particulièrement du lithuanien, dont voici les formes anciennes: 1 wienas, 2 dwi, 3 trys, 4 keturi. 5 penki, 6 šeši, 7 septyni, 8 aštuni. 9 dewyni, 10 dešimt, 100 šimtas.

Les deux dialectes celtiques offrent des contrastes remarquables. En erse ou gaëlique: aon, da, tri, ceithar, coig, sia, seachd, ochd, noī, deich, ciad; en gallois ou cymrique: un, dau, tri, pedvar, pump, chvech, saith, wyth, naw, deg, cant.

Le zend a des nombres analogues: 1, aeva; 2, dva; 3, thri; 4, éatvar; 5, panéan; 6, xvas; 7, saptan; 8, astan; 9, navan; 10, daçan; 100, çatem. Toutefois ces rapports ne rayonnent pas, comme ceux des pronoms personnels, sur les familles alliées, mais différentes, des Turaniens et des Sémites.

Dans le domaine des langues aryennes tout s'accorde excepté le chiffre un, emprunté par le sanscrit au pronom aika, seul; par le zend au pronom aika ou eva, cela; par le slavon au pronominal adas ou deis, premier. Partout ailleurs c'est le pronominal anas, moins, qui prévaut dans les idiomes romans et germaniques, ainsi que dans le grec, sauf une anomalie (t).

Les nombres 2, 3, 6, 7, 10, dont l'indien présente la

<sup>(4)</sup> Dans le grec de, μω, is, le féminin paraît se rapporter à l'adverbe μων moins, du sanserit minar, ôté. Le grec offre également pour analogues à l'indien aikar, êmar, loin; au zend aeva, oir, seul; au slavon icdin, ôine, isolé.

forme la plus complète, n'ont subi dans les diverses lanques que les mutations régulières indiquées par l'échelle des sons. Le nombre 4, commençant en sanscrit par une lettre palatale d'une valeur mixte, a pris en grec la dentale, en latin la gutturale, en gothique la labiale, tout en conservant sa terminaison : mais il est resté intact dans les langues slaves. Le nombre 5, commençant par une labiale. l'a changée en gutturale dans les langues romanes. Le nombre 8 partout analogue, prend seulement une aspiration initiale en français et quelquefois en russe, C'est de la même manière que l'on doit expliquer l'augment vocal du nombre 9 en grec; mais les langues slaves présentent pour le nombre 9 une véritable anomalie, convertissant en dentale, par suite du contact avec dix, la nasale qui le caractérise. Quant au terme affecté au nombre 100, qui signifiait d'abord un multiple indéterminé, il est allongé en grec par l'adjonction de é pour, év, un, mais il se maintient simple partout ailleurs.

On a souvent cherché à expliquer l'étymologie des dix premiers nombres, en émettant à ce sujet des hypothèses plus ou moins plausibles. Mais, malgré le secours du sanscrit, auquel l'Europe doit sa numération (1), la question reste obscure et indécise, quoique nous soyons

<sup>(1)</sup> La numération, longtemps restreinte à l'emploi des lettres chez les Grecs et les Romains comme chez les Hébreux et les Arabes, n'a pris son essor que depuis que ces derniers ont transmis à l'Europe,

convaincu que tous ces mots se rapportent, soit par dérivation, soit par composition, à des racines verbales, C'est ainsi qu'il est facile de voir que un vient de la racine ûn, retrancher, isoler; deux de la racine dau, couper, diviser; trois de la racine tar, pénétrer, intercaler. Dans la forme quatre (sanscrit éatur) on peut supposer le verbe éat, diviser, répartir; dans cinq (sanscrit panéan) le verbe pac, serrer la main, lorsqu'on a compté sur les cinq doigts. Mais les mots six, sept, répandus, non-seulement chez les peuples aryens, mais chez les Turaniens et les Sémites, restent des termes problématiques, ainsi que huit, quoiqu'ils se rapprochent de certaines racines indiennes marquant adjonction, accumulation. Quant à neuf, il se rapporte dans toutes les langues à l'adjectif nava, nouveau, dernier des chiffres; et dix s'explique par dac, couper, trancher, comme fin de la série. Le multiple cent trouverait dans le verbe cat une origine analogue. Mais sans rien prétendre affirmer, revenons à la numération.

De 11 à 19, la méthode générale a toujours été d'ajouter dix aux nombres simples, plus ou moins contractés : indien, aitadaçan, duddaçan, grec, iròtex, dodeux, latin, undecim, duodecim, français, onze, douze; russe, odinadea', dwenadea'. Mais à 11 et 12, par exception, les Ger-

dans le moyen-âge, les chiffres indiens dont on a vu la liste, et qui par l'ingénieuse invention du cercle ou zéro, sont devenus la base du système décimal.

mains ont adapté la finale lif, excédant; gothique ainlif, tradif, allemand, eilf, zwolf, anglais, eleven, twelve. Les autres nombres sont partout réguliers. I. 13. tridégan. G. 1705 zur dezz, L. tredecim, F. treize. Go. thrijatehun, A. dreizehn, An. thirteen, R. trinadcat, etc. (1).

La progression décimale de vingt à cent a deux modes de formation différents, selon qu'elle résulte de la combinaison du mot dix ou de celle de cent, considéré comme multiple indéfini. Le dernier mode est le plus ancien, et s'appliqué au sanscrit, au grec, au latin, sous les formes xorxa, ginta; l'autre est commun aux Germains et aux Slaves, sous les formes tigus, zig, desiat; tandis que les Celtes comptaient en vingtaines, par les doigts des mains le des pieds, tradition qui s'est maintenue jusque dans le français de Paris (4). Le mot vingt offre d'ailleurs une irrégularité qui remonte au latin, au grec et jusqu'au sanscrit. L. vinçati, G. civeza. L. viginti, aphèrèse évidente du d dans dvi, deux, qui d'ailleurs reparait dans les autres alangues: Go. twaitigus. A. zwanzig, An. twenty, R. dwadesiad.\* Lesautres décimales sont régulières, sauf contraction:

<sup>(1)</sup> Le nombre vingt moins un, 19, peut s'exprimer en sanscrit par unus de viginti.

<sup>(2)</sup> Les formules completes soixanle-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, au lieu des mots simples, septante, octante, nonante, sont à la vétité consacrées par l'usage, mais réprouvées par le lon sens. Il est fâcheux que ces expressions barbares, bannies de tous les pays, et même du midi de la France, soient précisément maintenues dans la métropole de la civilisation.

I. 30, trinçati, G. τριακοντα, L. triginta, F. trente, Go. threistigus, A. dreissig, An. thirty, R. tridesiat', etc.

La série indienne est ensuite: 40, éatvárinçat. 50, panédiçat. 60, iaiti, 70, saptati, 80, açtii. 90, navati. 100, çatam.

Le terme 100 est identique comme le mot 10 dans tous les idiomes du système. Mais le terme 1000, véritable substantif, est différent dans chaque famille. L. saharram, G. yhaa, L. mille, Go. et R. lauzandi, tysiat.

Des nombres cardinaux se forment les ordinaux au moyen de certaines désinences que le sanscrit résume en tas ou mas, dans une progression régulière, excepté le premier qu'on dérive d'un préfixe de supériorité, et le second qui prend le sens d'autre ou suivant.

- || Prafamasou Párvas. G. nperoc. L. primus. F. premier. 60. fruma. A. fürst. Al. first. B. perwyi.
- || Dviliyas. 6. δευτερος, A. zweile. || Triliyas. 6. τριτος, L. terlius.
  60. tridia. A. drille. AM. third. R. trelii. || Čaturfas. 6. τεταρτος.
  L. quartus. 60. fidwortha. A. vierte. AM. fourth. R. četwertyi,
- Pańdamas, Śaijas, Saptamas. 6. πεμπτος, Εκτος, Εβδομος. L. quintus, sextus, septimus. 60. fimfta, saihsta, sibunda.
- || Astamas, Navamas, Daçamas. 6. δγδοος, δενατος, δεκατος. L. octavus, nonus, decimus. 60. ahtuda, niunda, taihunda. || Çalatamas. L. centesimus.
- Adverbes numériques. || Aikam, isolément. C. Exzc. || Dvis, deux fois.
  C. de, L. bis. CO. Invis. A. zurier. AR. herice. || Tris, trois fois.
  C. tyte, L. ter. AR. thrice. || Dvidas, double.
  C. Tridas, triple. C. Tperocc. R. irizay, edc..

ш.

# PRÉFIXES ET PRÉPOSITIONS.

Les Préfixes, dans leur acception primitive, sont des particules indéclinables qui, d'origine verbale, se placent auprès des verbes pour en nuancer et préciser le sens (1). C'est sous cette forme qu'ils apparaissent dans les langues les plus anciennes, et notamment dans celle des Indiens, où de riches désinences nominales satisfaisaient, de la manière la plus complète, à toutes les exigences du discours. Mais à mesure que les idiomes, perdant leur harmonie, se sont abrégés et resserrés en approchant des temps modernes, le rôle des Préfixes a augmenté en importance; ils sont devenus des mots indispensables qui, sous le nom de Prépositions, ont marqué les rapports des substantifs et complété leur déclinaison, tandis que sous le nom d'Adverbes prépositifs. ils gouvernent souvent des phrases entières. Il suffira de signaler ici leur forme élémentaire, pour montrer que ces mots, si exigus qu'ils échappent presque à l'analyse. ont encore sur les verbes français, allemands, anglais, russes, et sur toutes nos expressions actuelles, la même

<sup>(4)</sup> D'après le principe que nous avons émis plus haut, nous pensons que l'origine des préfixes s'explique beaucoup mieux par des racines variées de mouvement que par quelques types pronominaux immobiles.

influence qu'ils exercèrent jadis sur le gothique, le latin, le gree, le sanscrit, le zend (que nous prendrons ici pour auxiliaire), ainsi que sur le lithuanien, le slovène, l'erse, le gallois, comme nous l'avons démontré ailleurs (¹). Il est vrai que leur nombre s'est accru de plusieurs additions secondaires, empruntées aux adverbes ou aux adjectifs indiens. Nous les comprendrons néammoins dans notre liste en les marquant d'un astérisque, afin de rendre, autant que possible, notre énumération usuelle et complète dans la sphère que nous nous sommes tracée.

- || An-,A-(privatif) (2). 6. dv-,d-. L. in-. F. in-. 60. un-. A. un-. AH. un-, in-. 5. an-, a-.
- || Na- (négatif). Ε. νε-,νη-. L. ne-. F. né-. 60, ni-. A. ni-. All. no-. R. ne-. Z. na-.
- || Â, par, avec. 6. 2-. I. d.
- || Anu, après, vers. 6. àvz. 60. ana. A. an. All. on, a-. B. na B. anu.
- || Ni, en bas, dans. G. êve, êv. L. in. F. in-, en. 60. in. A. ein-, in. All. in. S. ni.
- Parallèle des langues, pages 128-136; Histoire littéraire des Slaves, 1 vol. 1839.
- (2) Il est évident que la nassle, inhérente à la négation, est radicale en grec et en sanscrit, où elle se perd devant les consonnes mais reparaît devant les voyelles, pendant que les autres langues la conservent intégralement. Quand donc renoncera-ton en gramaire à la thôcie des présenues eltres euphoniques, qui sont presque toujours des désinences réelles? Quand on dit en français aime-t-il, est-ce là une lettre euphonique! Non, c'est le latin amat ille, comme véen-il ent event uit le; et ainsi de suite.

- || Nis, Nir, en bas, hors. G. ve-, A. nied. All. neath. B. niz. E. nih.
- || Antar, entre, parmi. 6. lvtoc, L. inter. P. entre. 60. undar. A. unter. All under. R. wnutr., 2. anto.
- Ati, Anti\*, au delà, devant. 6. ἀντι, ἀντα, L. ante. F. anté-.
   60. anda-. A. ant-, ent-. Σ. aiti.
- Adi, sur, auprès. 6. èç, elç. L. ad. F. ad., à, 60. at. AM. at. S. aidi.
- [] Allas\*, sous, en bas. L. de. F. dé-, de. GO. du. A. zu. AN. to. R. do, za.
- | Ava, de, hors de. θ. αὐ-. Σ. ava.
- || Apa, de, loin de. 6. 270. L. ab, d, F. ab-. 60. af. A. ab, von. AR. of. R. o, wo. 8. apa.
- || Abi, près, autour. в. дирг. L. amb-. F. amb-. A. umb\*, um. R. ob, u. S. aiwi.
- || Api, Pi, sur, auprès. 6. ἐπ. L. ob. F. ob-. 60. bi-. Δ. be-, bei.
  ΔΝ. be-, by. Σ. αίρί.
- || Upa, Upau\*, sous, auprès. 6. бло. L. sub, sus-. F. sub-, sus-. 60 tup, uf. A. auf. AN. up. R. po. S. upa.
- || Upari, sur, au-dessus. 6. όπερ, όψι. L. super. F. super-, sur. 60. upar. A. über. AN. over. 2. upairi.
- || Ul, uό\*, en haut, dehors. 6. 5σ-, εξ, έκ. L. ex, è. F. ex-, ό-. 60. ut, us. A. aus, er-, AR. out, α-. R. ot, iz. Σ. us.
- || Vi, sans, loin. G. co. L. ve-. R. wy-. E. vi.
- || Sam, Sa, avec, ensemble. G. ovv, Ev. L. cum, co-. P. com-, co-. Go. ga-. A. gen, ge-. B. so. Z. ham, ha.
- || Saha, Saila\*, avec, auprès. 6. xxxx. L. secus. R. ko. E. haća.
- || Svat\*, à soi, à part. L. sed, se-. P. sé-. R. s-.
- || Su, bien. G. &. E. hu.
- || Dus, Dur, mal. 6. dus-. 2. duh.

- || Dvis\*, en deux, à travers. 6. ĉez. L. dis-, di-. F. dis-, di-. 60. dis-. A. zer-.
- || Tiras\*, à travers, au delà. L. rans, tra-. F. trans-, tra-. 60. thairh.
  A. durch. AB. through. B. érez. E. tiro.
- || Milas\*, au milieu, avec. 6. μετα. 60. mith. A. mit. All. mid. R. mež.
- || Pra, devant, avant. 6. προ. L. præ. F. pré-. 60. faura. A. vor.
  AN. fore-. R. pra-, pred. E. fra.
- || Prati, vers, auprès. 6. moort\*, mooc. L. prod., pro. F. pro, pour. 60. faur. A. für. AB. for. B. protiw. E. paiti.
- || Pará, au delà, en arrière. 6. παρα. L. per.. P. per., par. 60. fra-, fair. A. ver.. All. for.. R. pro, pere. E. pará.
- || Pari, autour, auprès. 6. nept. L. per. F. par. R. pri. E. pairi. || Papcâl\*, auprès, derrière. L. pos-, post. F. pos-, puis. R. pod.
- Alai\*, hers, en retour. L. red-, re-. F. re-. B. ras-.

z. paçća.

# ıv.

# ADVERBES ET CONJONCTIONS.

Le terme d'Adverbe, dans son emploi ordinaire, comprend deux classes très-différentes; l'une se rapportant aux adverbes qualificatifs, adjectifs immobilisés sous leur type neutre, avec ou sans adjonction d'un suffixe; l'autre aux adverbes véritables, pronominaux, prépositifs, conjonctifs. Si ceux de la première classe offrent peu d'intérêt en grammaire générale, puisqu'ils es confondent avec les adjectifs, il n'en est pas de même des autres qui doivent nous occuper encore. Il est vrai que les principaux d'entre eux ont été énumérés dans les sections précédentes; mais il nous reste à signaler plusieurs de-ces particules affirmatives ou négatives, conjonctives ou disjonctives, prépositives ou absolues, qui jouent dans le discours un rôle si important qu'on les voit sans cesse s'y reproduire. Plusieurs de nos rapprochements restant cependant douteux seront marqués par l'interrogation.

### PARTICULES CONJONCTIVES ET DISJONCTIVES.

- || Iti, Itiam, ainsi, aussi. 6. tõe, rõe. L. idem, et. F. et. A. und.
- || Ca, et. G. xxi. L. ac, -que. || Tu, or. G. te, de,
- | Afa, Uta, ou bien. 6. 1/15. L. aut, at. F. ou. 60. aithau. R. a.
- || Vá, ou. L. ve. || Sma, peut-être. 6. µzv.
- || Yat, que. 6. ώς, ότι. L. ut. || Yadi, si. 6. êxv, êt.
- | Talas, donc. 60. thates. A. dass. All. that. R. tsie.
- | Kim, Ku, quoi. L. quid. F. que, ce. 60. hwa. R. koe.
- || Api, or. G. inet. 60. jabai. A. ob. AH. if.

### PARTICULES AFFIRMATIVES OU NÉGATIVES.

- || Iva, Aivam, même, oui. 6. j. L. jam. F. jà, oui. 60. ja, jah.
  A. ja, je. All. yea, yes. R. ei.
- || Tal, cela, ainsi. 6. δη. R. da. || Sa\*, ce. L. sic, si. F. si. 60. swa. A. so. All. so.
- || Na, Nau, non, pas. 6. vn. L. ne, non. F. ne, non. 60. ne-, ni. A. ne-, nein. AH. νο, not. B. ne, niet. || Naha, Navá, Nanu. L. neque, neve, nonne.
- || Vi, Vahis, autrement, hors. 6. οὐ, οὐκ. || Má, ne pas. 6. μη.

### ADVERBES PRÉPOSITIFS.

- || Abilas (de abi), autour. L. apud. || Apilu (de api), après. 6. όπισω. || Uccais (de ul), en haut, hors. 6. έξω. 60. auh. L. auch, hoch. 8. wor.
- | Nicais (de ni), en bas, dans. 6. vetov. A. nieder. All. nether. R. nis.
- || Naida\* (de ni), auprès. 60. nehws. A. nah, nach. All. nigh.
- || Navam, Navyam (de anu), nouvellement. 6. νεως. L. novè. 60. niwi. Δ. neu. ΔΝ. new. R. nowo.
- || Samam, Amá (de sam), ensemble. Θ. δμως, άμα. L. simul. ΘΟ. saman. Δ. sammi. ΔΕ. same. Β. samo. || Salirā, aupres. L. contra. P. contra.
- || Sámi (de sam), demi. 6. fut. L. semi. P. semi-.
- || Sádu, bien, assez. G. ádny. L. satis. F. -sez.
- || Sannam, peu, réduit? L. sine. F. sans. 60. sundro. A. sonder.
- || Dvigas, à travers, entre. 6. diga. A. zwischen. AN. twist.
- || Ûnd, Vind, ôté, privé. G. dveu. GO. inuh. A. ohn.
- || Viddam, séparé, opposé? 6. átep. 60. withra. A. wider. An. with.
- | Vahis, parti, loin. 00. wigs. A. weg. AN. -way.
- || Vállam, tourné, vers. L. versus. F. vers. 60. wairlhs. A. wārls.
  AM. wards.
- || Minam, Milam, dispersé, ôté? 6. µмоч. L. minus. 80. missa-A. miss-. All. mis-.
- || Madyai (de milas), au milieu, parmi. 6. μεσφ. L. medio. 60. midia. A. millen. All. mid. R. meždu.
- || Puras (de pará), avant. 6. ππρος. L. prius.|| Param, loin. 6. περαν, πορρω. L. porro. 60. faire, fram. A. fern. Al. far, from. || Paratas, au-delà. L. præter. 60. faurth. A. fort. Al. forth. R. proé.
- || Paccal, Punar, après, en arrière. L. post, pone. R. postie.

- | Prác (de pra), au levant. G. mpun. A. früh.
- | Aváć (de ava), au couchant. 6. 84e. A. abend.
- || Tatra, ici. 60. thar. A. dar. All. there. R. tuda.
- | Anyatra, ailleurs? GO. hindar. A. hinter. AM. hind.

### ADVERBES ABSOLUS.

- || Nu, maintenant. 6. vo, vov. L. nunc. 60. nu. A. nun. All. now. R. nynie.
- || Ayau, toujours. G. ales. L. 200. 80. aiw. A. ewig. All aye, ever.
- | Divá, de jour. L. die. | Naklam, de nuit. L. noclu-
- || Sadyas, Adya, aujourd'hui. L. hodie. F. -hui. 60. hindag. A. heute. || Adyatanas, d'aujourd'hui. L. hodiernus.
- || Hyas, hier. 6. χθες. L. heri. P. hier. || Hyastanas, d'hier. 6. χθεστνος. L. hesternus. 60. gistra. A. gestern. AB. yester.
- || Çvas, demain. L. cras. || Çvastanas, de demain. L. crastinus.
- || Parut, l'an dernier. 6. περυσι. || Parutnas, de l'an dernier. 6. περυσινός.
- | Ayi, allons! L. eia! | Ahau, hélas! L. cheu!

Il nous resterait à parler des suffixes et des désinences; mais ces dernières ont été énumérées, dans le cours de l'ouvrage, par des exemples assez nombreux pour que leurs analogies soient devenues évidentes. Les suffixes au contraire, de formation postérieure, sont des adjectifs ou des verbes annexés aux mots de chaque langue d'après des combinaisons diverses qui rentrent naturellement dans les grammaires spéciales, quoique tous leurs éléments existent en indien. IV.

# DES VERBES

ACTIFS. MOYENS. PASSIFS.

- 1

# ÉLÉMENTS DE CONJUGAISON.

## Notions préliminaires.

Le Verbe, écho naturel de chaque pensée, de chaque mouvement, est originairement monosyllabique; mais ce n'est plus sous cette forme absolue qu'il apparaît dans nos idiomes. Placé dans des rapports variés, influencé par une foule de circonstances, il est appelé à spécifier à la fois les personnes, les temps et les modes; et, tandis que chez heaucoup de peuples ces nuances sont marquées par des termes solés qui, disséminés dans la phrase, laissent la racine nue et inerte, les nations les plus civilisées, celles des Sémites, celles des Aryas, ont choisi dès la plus haute antiquité une série de flexions pronominales dont les modifications régulières, dans leur liaison intime avec le verbe, constituent cet harmonieux système qu'on appelle la conjugaison.

Tous les verbes, chez les peuples aryens, se conjugent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils adoptent en principe les mêmes terminaisons personnelles. Mais ces terminaisons présentent, dans leur réunion avec le radical, qu'elle s'opère soit immédiatement, soit par l'intermédiaire de voyelles ou de consonnes, des différences de forme constituant plusieurs classes, souvent confondues dans les langues modernes mais très-apparentes dans l'antiquité. C'est ainsi que les grammairiens indiens ont distingué dix séries dans la conjugaison sanscrite, et les grammairiens romains quatre conjugaisons. La grammairen grecque, et à son exemple les grammaires germaniques et slavonnes ont sagement restreint ce nombre. Quant à nous, dans l'ensemble du système, nous reconnaissons quatre groupes principaux, flexion simple ou radicale, flexion directe ou forte, flexion contracte ou faible, flexion nasale ou articulée, que nous reproduirons dans nos exemples.

La base de toute conjugaison est la désignation des personnes, celle qui parle, celle à qui l'on parle, celle de qui l'on parle. Cette distinction fondamentale est marquée dans les langues aryennes primitives, et surtout dans leur flexion radicale, par l'adjonction de m ou v pour la première personne, s ou t pour la seconde, t ou nt pour la troisième, au singulier, au pluriel et au duel. Or ces types ne sont-ils pas précisément ceux des pronoms de la t" personne; en indien ma ou va, en grec  $\mu a$ , en latin me, en gothique mi, en russe me; de la 2" personne, 1. tu ou tv, Gr,  $\sigma v$ , L, tu, G, thu, R, te; de la 3" personne, pronom démonstratif, 1, ta, Gr,  $\tau v$ , L,  $t^*$ , Go, tha, R, to; types qui se retrouvent dans les idiomes celtiques, iraniens, et même

turaniens. Il est vrai que plusieurs de ces désinences se modifient sous les voyelles qui les précèdent dans les conjugaisons usuelles, mais elles n'en existent pas moins virtuellement à l'origine de chaque flexion.

Elles s'étendent, ainsi que nous l'avons dit, non-seulement à toutes les langues arvennes : sanscrit, zend, persique, arménien, grec, latin, gothique, tudesque, saxon, scandinave, lithuanien, slovène, gaëlique, cymrique, et, à tous leurs dérivés modernes, mais encore aux dialectes turaniens ou finnois, où nous trouvons la première personne marquée généralement par m ou n, la seconde par t ou s, la troisième par une voyelle correspondant au pronom déterminatif en i ou a. Ce même pronom caractérise, avec ou sans aspiration, la troisième personne des verbes sémitiques ou chamitiques, dont la seconde est marquée par t ou k, et la première par n ; coïncidence merveilleuse qui prouve l'existence de ces pronoms dès les siècles les plus reculés, où les tribus des Noachides habitaient ensemble, avant leur dispersion, les contrées qui s'étendent de l'Himalaya à la Caspienne.

Les désinences pronominales, diversement nuancées d'après les gradations logiques, n'en persistent pas moins, toujours reconnaissables à travers les temps, les modes et les voix. Le temps a trois grandes phases, présent, futur, passé; la voix est active, réfléchie ou passive; le mode peut être affirmatif, dubitatif, impératif, indéfini, et marquer d'autres degrés encore, selon la nature de chaque langue.

La conjugaison indienne, remarquable par la précision

et la clarté de ses terminaisons personnelles qui se reproduisent régulièrement dans les trois nombres, ne possède pas, quant aux temps et aux modes, la même supériorité sur les autres langues; et bornée aux temps principaux réclamés par l'usage habituel, elle ne connaît pas ces nuances délicates qui abondent dans le latin et surtout dans le grec. Voici, dans un ordre analogue à celui des grammairiens indiens, mais adapté à l'usage de nos langues, la série des temps et des modes du sanscrit; présent de l'indicatif et de l'optatif, impératif, imparfait, futur 2° ou simple, conditionnel, aoriste, précatif, futur 14" ou composé, parfait simple, parfait composé, participes, infinitif. Tous ces temps existent à la fois dans la voix active, et dans la voix réliéchie, moyenne ou passive.

Parmi ces temps, les quatre premiers, indicatif et optatif présent, impératif et imparfait, éprouvent dans leur voyelle radicale des modifications fréquentes, par crément, duble crément, ou insertion de nasale. Les autres temps de l'actif dérivent directement de la racine, ainsi que tous ceux du moyen, d'où résulte la voix passive par insertion de y devant les désinences. Celles-ci, toujours pures au présent de l'indicatif, s'allongent à l'optatif et s'écourtent à l'imparfait, qui adopte l'augment a, ainsi qu'au parfait, qui prend le redoublement (i). Le futur simple se forme

<sup>(</sup>t) Cet augment e en indien, e en gree, qu'on a voulu assimiler à la négation, me paraît plutôt être une simple vibration vocale, qui marque la ducé de l'instant passé, durée que le redoublement caractérise plus fortement encore.

par l'adjonction de s. type du verbe substantif as; et produit, avec l'aide de l'augment, régulièrement le conditionnel, irrégulièrement l'aoriste multiforme. Celui-ci se rapproche quelquefois de l'imparfait, et a le précatif pour nuance dubitative. Enfin, la racine produit, par l'adjonction de t, n, m, suivis de voyelles, les participes et l'infinitif ou nom verbal.

Quant aux dix classes de verbes établies par les grammairiens indiens, la 2° et la 3° constituent la flexion radicale (présent en mi); la 4° et la 6°, la flexion directe (en  $\hat{ami}$ ); la 4° et la 10°, la flexion contracte (en  $y\hat{ami}$ ); la 5°, la 7°, la 8°, la 9°, la flexion nasale (en n-mi).

La conjugaison grecque, si riche, si harmonieuse, présente l'ensemble imposant de six modes, dont chacun contient cinq à six temps, développés dans les trois persoppes et les trois nombres, et reproduits dans les deux voix. Les modes de cette conjugaison modèle sont l'indicatif, le subjonctif, l'optatif, l'impératif, l'infinitif, les participes; les temps sont le présent, l'imparfait, le futur, l'aoriste, le parfait et le plus-que-parfait, auxquels il faut ajouter, pour certains verbes, le futur, l'aoriste, le parfait, seconds ou plutôt primitifs, puisqu'ils naissent immédiatement de la racine. Celle-ci se modifie souvent, comme en indien, dans les modes usuels du présent, ainsi qu'à l'imparfait. Le futur et l'aoriste 1er se forment par l'adjonction de σ, type du verbe substantif εσ; le parfait 1er prépose à sa désinence un z ou une aspiration gutturale, et ajoute un redoublement à l'augment e de l'imparfait et de l'aoriste.

Les désinences sont pleines pour les temps principaux, abrégées pour les temps secondaires, allongées dans le moyen et dans le passif, qui ne diffère de celui-ci que par le futur et l'aoriste, formés, comme le participe passé, par l'adjonction du verbe 8000, sanscrit dd.

Considérés dans leur conjugaison, les verbes grecs se rapportent aux trois premières flexions, avec lesquelles se confond la quatrième. La flexion radicale conserve au présent w; la flexion directe w; la flexion contracte prend co., acu, ou, voyelles qui se combinent en diphthongues, et servent d'attache aux suffixes du futur, de l'aoriste et du parfait. La flexion articulée, analogue à la flexion directe, se termine en we, Tou, orace, etc.

La conjugaison latine, quoique moins variée que celle des Grecs, peut cependant se comparer avec avantage à celle des Indiens. Elle ne distingue que deux nombres, singulier et pluriel, mais elle possède, dans l'indicatif et le subjonctif, deux séries de six temps, présent, imparfait, futur, futur passé, parfait, plus-que-parfait, indépendamment de l'impératif, de l'infinitif et des participes; et chacun de ces temps et de ces modes se répète dans la voix active et dans la voix moyenne ou passive. La flexion radicale n'y existe plus guère que dans le verbe substantif sum (indien at), qui se complète par l'auxiliaire fio (indien 5d). Tous les verbes sont donc répartis entre la flexion directe, représentée par la troisième conjugaison en o, qui devrait évidemment figurer la première, et la flexion contracte en ao (o), eo, io, répartie dans

les 1", 2" et 4" conjugaisons usuelles : contraste étrange que l'on maintient, contre toute logique, entre la grammaire latine traditionnelle et la grammaire grecque mieux constituée (1). La 3" conjugaison domine, en effet, non-seulement par les désinences pures du présent, mais par la simplicité de son futur et de son parfait, tandis que les autres s'adjoignent l'auxiliaire fio, qui devient bo au futur, vi au parfait, bam à tous les imparfaits. Le moyen ou passif adopte au présent et au futur les désinences de l'actif, avec l'assonance r, modification du pronom réfléchi se (2). Ses temps passés sont des périphrases combinées avec le participe.

L'italien et le français, issus du latin, ont conservé, tout en la modifiant, la forme simple du présent indicatif et subjonctif, ainsi que du prétérit défini. L'imparfait est une abréviation du latin; le futur et le conditionnel s'en écartent, au contraire, par l'adjonction à l'infinitif du type at, ho, habeo. Les temps composés du passé et du passif se construisent avec le participe et les mêmes auxiliaires habeo, sum, fio, sto, multipliés encore en espagnol et en portu-



<sup>(1)</sup> Nous avons protesté depuis longtemps contre ce fâcheux usage consacré par les grammaires latines, en opposition avec la grammaire grecque, avec la grammaire allemande rectifiée, et qui entrave, tant qu'il subsistera, tout système d'enseignement général.

<sup>(2)</sup> Cette origine est confirmée par l'usage des langues scandinaves et slavonnes, qui ont conservé la forme pure en s. Quant à la formation du futur et du parfait contractes de l'actif, nous rectifions ici et répudions franchement une erreur commise dans notre prémier ouvrage.

gais. Dans toutes les langues modernes, l'affaiblissement des désinences exige l'emploi des pronoms personnels.

L'ancienne conjugaison gothique distingue chaque personne aux trois nombres, mais elle est fort restreinte à l'égard des temps; car, après le présent, indicatif et subjonctif, avec lequel se confond le futur simple, elle ne possède que le prétérit des deux modes, qui représente en même temps l'imparfait; puis l'infinitif et les participes. A l'exception du verbe radical substantif, tous ses verbes se partagent en deux séries, la flexion directe ou forte, dont l'indicatif présent est en a, et dont le prétérit change de voyelle, ainsi que le participe passé, toujours terminé en n; et la flexion contracte ou faible, dont le présent est en ia, o, a, et dont le prétérit et le participe, conservant leurs voyelles, s'adjoignent le suffixe da, qu'on retrouve dans le verbe grec 6200, sanscrit 24. Les verbes gothiques sont généralement actifs aux temps simples; cependant ils conservent au présent les vestiges mutilés d'un ancien passif; mais les autres temps prennent tous pour auxiliaire le verbe substantif im, sanscrit as, complété par le verbe wisa, sanscrit vas.

L'allemand et l'anglais, de même origine dans leur constitution primitive, ont les mêmes temps que le gothique, et confondent, comme lui, le futur simple avec le présent, et l'imparfait avec le prétérit. En allemand, le présent et le prétérit ont deux modes, et les verbes se rangent en deux classes distinctes: flexion directe ou forte, qui change la voyelle radicale, au prétérit toujours, au parti-

cipe quelquefois, adoucissant cette voyelle au subjonctif et terminant son participe par n; flexion contracte ou faible, qui conserve la voyelle intacte, et ajoute au prétérit et au participe le suffixe te, issu du verbe thue, gothique da. L'anglais offre également ces deux classes: flexion forte, sans désinence, à voyelles variées mais irrégulières; flexion faible avec suffixe au prétérit et au participe en d, du verbe do, même origine. De plus, l'allemand prépose au participe passé de tous ces verbes le prêfixe ge, en latin co ou cum, dont l'anglais se dispense avec raison.

Le verbe substantif offre, en allemand comme en anglais, les trois types s ou r (lat. sum, eram), be (lat. fio), was (goth. wisa). L'auxiliaire habe, have, y forme régulièrement le parfait complexe; et le futur a pour auxiliaires, en allemand, werde, en anglais shall, will, et d'autres verbes encore dans les conditionnels. Le suédois et le danois, analogues pour l'ensemble, se distinguent cependant des autres idiomes germániques par certaines particularités, dont la plus remarquable est l'apposition de s, type du pronom réfléchi, représenté en latin par r, à tous les temps des verbes passifs.

La conjugaison russe, qui doit résumer pour nous celle des laugues slaves, est restreinte dans ses temps simples, puisqu'elle n'a que l'indicatif présent, terminé en u, iu, l'impératif, l'infinitif, les participes. Mais elle est d'autant plus riche en temps dérivés, produits par ces derniers et formant, à l'actif, avec le suffixe l ou d, et au passif avec le suffixe em ou an, un imparfait, un parfait, un plus-que-

parfait, ainsi que deux futurs tirés de l'infinitif avec l'auxiliaire esm' (sum) ou byvoaiu (fio', De plus, une voix réfléchie avec adjonction de sia, complète cette conjugaison remarquable en russe, en serbe, en polonais. L'ancien slovène, généralement identique, offre de plus certains temps simples, que l'on retrouve bien plus nombreux encore dans le lithuanien, ce curieux idiome où les diverses flexions du sanscrit sont conservées aussi fidèlement qu'en grec, plus fidèlement qu'en latin et en gothique, et dont nous regrettons de ne pouvoir reparler en détail.

Nous nous contenterons également de signaler brièvement la conjugaison celique, qui, dans l'erse ou gaëlique, offre des restes précieux de conjugaison primitive, par l'apposition des pronoms personnels tout entiers après la racine, et par la fréquente aspiration des consonnes, que l'on rencontre également en gallois ou cymrique, où cependant les désinences verbales ont pris la forme de nos flexions.

D'autres rapprochements pourraient être faits avec la conjugaison persanne et arménienne, la conjugaison finnoise et hongroise; mais nous devons rentrer ici dans les limites que nous nous sommes tracées (i).

Consulter, pour plus de développements, notre Parallèle des langues, et les ouvrages de Bopp, de Grimm, de Rosen, de Pott, de Rask, de Dobrowski, de Pictet.

### 2. Désinences temporelles.

### 1. INDICATIF PRÉSENT ACTIF.

Le présent, indivisible en sa durée, subit dans le discours les modifications logiques de l'affirmation, du doute, de l'appel, de l'abstraction, d'où les modes divers de l'indicatif, de l'optatif, du subjonctif, de l'impératif, de l'infinitif, des participes. Tous ces modes, altérant légèrement les désinences fondamentales issues des pronoms personnels, s'accentuent au présent indien par un crément dont la trace se retrouve dans la plupart des langues sœurs, ainsi que le prouveront les exemples de conjugaison. Ici nous donnerons seulement les désinences de la flexion radicale pour le sanscrit, le grec, le zend, le lithuanien; celles de la flexion directe pour toutes les langues comparées, auxquelles nous ajouterons, par exception, quelques autres représentants de ce vaste système.

#### DÉSINENCES.

| ,        | and. | si    | ti    | mas   | ta   | nti  |
|----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Indien   | **** | 34    | **    | тиц   | 14   | 7141 |
| Indien   | âmi  | asi   | ati   | âmaş  | ata  | anti |
| Grec }   | int  | ς     | σι    | μεν   | тε   | YTE  |
|          | (a)  | εις   | £t.   | ohten | 373  | oust |
| Latin    | 0    | is    | it    | imus  | itis | unt  |
| Italien  | 0    | i     | e     | iamo  | ete  | ono  |
| Espagnol | 0    | es    |       | emos  | eis  | en   |
| Français | s, e | s, es | 1, e  | ons   | ez   | ent  |
| Gothique | a    | is    | ith   | am    | ith  | and  |
| Allemand | e    | est   | et    | en    | et   | en   |
| Anglais  | -    | est   | th, s |       |      | -    |
| Russe    | iu   | eŝ    | el    | em ·  | ele  | iut  |

#### SUPPLÉMENT.

| 7          | ( mi       | hi    | ti   | mahi          | la    | nti        |
|------------|------------|-------|------|---------------|-------|------------|
| Zend       | âmi        | ahi   | aiti | ámahi         | atha  | enti       |
| Lithuanien | § mi       | si    | ti   | $m\epsilon$   | te    | ti         |
|            | l u        | i     | a    | ame           | ate   | a          |
| Polonais   | am         | aŝ    | a    | amy           | acie  | aia        |
| Islandais  | а          | ar    | ar   | unt           | id    | а          |
| Suédois    | er         | cr    | er   | e             | en    | a          |
| Erse       | aim        | air   | aid  | amar          | thaoi | aid        |
| Gallois    | ún         | it    | ai   | em            | ech   | ent        |
| Persan     | am -       | í     | ad   | . em          | ed    | and        |
| Arménien   | $\bar{e}m$ | ĕs    | ē    | $\tilde{c}mk$ | ék    | $\bar{e}n$ |
| Finnois    | an         | at    | a,-  | amme          | atte  | awat       |
| Hongrois   | om, $ok$   | od, š | ia,- | unk           | tok   | nak        |
| Hébreu     | i, ti      | ta    | -    | nou           | lem   | 014        |
| Arabe      | i, t       | la    | -    | na            | tom   | ou         |
| Copte      | ei         | et    | es   | $\epsilon n$  | ten   | sou        |
|            |            |       |      |               |       |            |

Les désinences du duel sont en indien : ávas, athas, atas, en grec: oues, eros, eros; en gothique : os, ats, and; en lithuanien : awa, ata, a.

### 2. OPTATIF, SUBJONCTIF.

Le mode dubitatif, unique chez les Indiens, se subdivise chez les Grecs en optatif et subjonctif, et à ce dernier se rattache chez les Latins le futur simple (3° conjugaison). Le subjonctif se retrouve en italien, en français, en gothique, en allemand, mais il a disparu en anglais, ainsi qu'en russe, où il se confond avec l'indicatif.

| Indien | \          | yám          | yás        | yat | yáma   | yāta     | yus   |      |
|--------|------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-------|------|
|        | ope. (     | yám<br>aiyám | ais        | ait | aima   | aita     | aiyu  |      |
|        | ( ont \    | tzjv         | tης        | trj | (A)TEA | εητε     | ιησαν |      |
|        | Grec       | } aubi       | othr       | orc | 96     | othrea   | 3710  | V310 |
|        |            | ( subj. !    | 09         | 36  | 9      | COLLEY   | गुरुष | 6951 |
| Last-  | Latin      | ( subj. (    | am         | as  | at     | $an_1us$ | atis  | ant  |
|        | Datill     | fut.         | am         | es  | et     | emus     | etis  | ent  |
|        | Italien    | subj.        | a          | а   | a      | iamo     | iale  | ano  |
|        | Français . | subj.        | $\epsilon$ | es  | e      | ions     | iez   | ent  |
|        | Gothique.  | subj.        | au         | ais | ai     | aima     | aith  | aina |
|        | Allemand.  | subj.        | e          | est | e      | en       | el    | en   |
|        | Russe      | ind.         | iu         | eŝ  | et     | em       | ete   | iut  |
|        |            |              |            |     |        |          |       |      |

# 3. impératif.

L'impératif est complet en indien; partout ailleurs il supplée aux personnes qui lui manquent par celles du subjonctif ou de l'indicatif.

| Indien   | âni | hi            | tra  | áma          | ta  | ntu          |
|----------|-----|---------------|------|--------------|-----|--------------|
| indien   | anı | a             | atu  | ama          | ata | antu         |
| Grec     |     | θε            | The  | ositen       | ts  | T69501       |
| 0100     | •   | ε             | 6973 |              | 373 | ONTOIN       |
| Latin    |     | e             | ilo  | amus         | ite | unlo         |
| Italien  |     | í             | a    | iamo         | ile | ano          |
| Français |     | $s, \epsilon$ | e    | ons          | ez  | ent          |
| Gothique |     | -             | ai   | aima         | ith | aina         |
| Allemand |     | -             | e    | $\epsilon n$ | et  | $\epsilon n$ |
| Russe    |     | í             | el   | $\epsilon m$ | ile | iul          |
|          |     |               |      |              |     |              |

4. IMPARFAIT.

L'imparfait, temps intermédiaire entre le présent et le

passé, figure en indien et en grec comme une abréviation du présent, précédée de l'augment a en indien,  $\epsilon$  en grec, lequel marque éloignement, départ.

L'aoriste second, ou ancien, adopte dans ces deux langues les mêmes désinences :

| Indien | am   | as | at | dma  | ala | an |
|--------|------|----|----|------|-----|----|
| Gree   | QV . | εç | ŧ  | omen | 373 | QV |

Mais en latin l'imparfait est devenu partout un temps complexe, formé par l'adjonction de fiam, subjonctif de l'auxiliaire fio, dont l'aspirée s'est changée en ténue sous l'influence d'une voyelle intercalaire; et de là sont formés, par abréviation, les imparfaits des langues néo-latines (4).

| Latin    | ebam | ebas | ebat | ebamus | $\epsilon batis$ | ebant |
|----------|------|------|------|--------|------------------|-------|
| Italien  | eva  | evi  | eva  | evamo  | evale            | evano |
| Français | ais  | ais  | ait  | ions   | iez              | aient |

Les langues germaniques et slavonnes ont perdu l'imparfait simple, qu'elles confondent avec le prétérit.

### 5. FUTUR.

Le type primitifdu temps à venir paraît être celui du futur sed des Grecs et du futur simple des Romains, qui n'est guère qu'un allongement du présent, grec: w, es, e, w, ouer, ett, over; latin, em, es, et, emus, etis, ent. Ainsi s'explique

<sup>(1)</sup> Exemple: L. vendebam, vendebamus. It. vendeva, vendevamo. Fr. vendais, vendions, etc.

la fusion de ces deux temps chez les Goths, les Allemands et les Slaves. Mais les Indiens ont formé de bonne heure leur futur par l'adjonction du verbe substantif as, être (futur 196mi), procédé suivi par les Grees.

Indien... sydmi syasi syati sydmas syala syanti Grec.... σω σεις σει σομεν σετε σουσι

Le futur contracte des Romains se forme d'une manière analogue, en adjoignant au radical le présent de fio, devenir, changé en labiale faible à la suite d'une voyelle.

Latin . . . . ebo ebis ebit ebimus ebitis ebunt

Mais les langues néo-latines n'ont pas suivi cet exemple; car le futur, en italien et en français, se compose de l'infinitif de chaque verbe, avec apposition abrégée de l'auxiliaire habeo, ho, ai (1).

En russe, le futur simple, ordinairement analogue au présent, se marque quelquesois par l'insertion d'une nasale.

### 6. CONDITIONNEL.

Au futur se rattache le conditionnel, qui en dérive régulièrement en indien à l'aide d'un augment; et qu'on

Exemple: It. vendero, venderemo. Fr. vendrai, vendrons.

retrouve, sans augment, dans l'optatif grec, ainsi que dans l'imparfait du subjonctif latin, où le suffixe s se change en r.

| Indien | syam,         | sya <b>s</b> | syat | syáma  | syala  | syus  |
|--------|---------------|--------------|------|--------|--------|-------|
| Grec   | <b>contra</b> | σοις         | GOL  | σοιμεν | GOLTE  | GOLEA |
| Latin  | erem          | eres         | erel | eremus | erctis | erent |

Les idiomes néo-latins forment leur conditionnel, comme leur futur, par l'adjonction de l'auxiliaire abrégé habeam, abbia, ais (\*).

Ital . . er-ei er-esti er-ebbe,-ia er-emmo er-este er-ebbero,-iano Franç. (e)r-ais (e)r-ais (e)r-ait (e)r-ions (e)r-iez (e)r-aient

### 7. AURISTE.

Ce temps, placé entre le futur et le passé, atteste son origine par sa formation même, reproduisant en indien, où il est très-varié, tantôt les désinences de l'imparfait et de l'aoriste second grec, tantôt celles du verbe substantif; ce qui l'assimile alors à l'aoriste premier grec et à certains parfaits des verbes latins.

| Indian (m. (      | sam     | sas   | sal | sáma   | sala   | san   |
|-------------------|---------|-------|-----|--------|--------|-------|
| Indien, aor. 1er. | sam sis | នរិន្ | sit | sma    | sta    | 524,5 |
| Grec, aor. 1er    | σα      | σας   | σε  | extres | GATE   | σαν   |
| Latin, parf       | si      | sisti | sil | simus  | sistis | sêre  |

Ce temps n'existe pas dans les langues modernes.

(2) Exemple: It. venderei, venderemmo. Fr. vendrais, vendrions, etc.

#### S. PARFAIT.

Le parfait ou prétérit défini s'exprime, chez les Indiens, par des désinences brèves et par le redoublement du radical; méthode simple que les Grecs ont reproduite dans le parfait second ou primitif de certains verbes. Mais, dans le plus grand nombre, les désinences du parfait sont renforcées chez eux par une aspirée () ou une gutturale x (t). En latin, en gothique, dans les langues romanes et germaniques, le prétérit simple a conservé, pour la flexion directe ou forte, des désinences analogues à celles du sanscrit; mais le redoublement n'étant qu'exceptionnel, le gothique, l'allemand, l'anglais, y suppléent par un changement de voyelles, qui contribue puissamment à l'harmonie de ces langues dans les verbes appelés irréguliers.

| FLEXION FORTE. |    |      |    |        |       |            |  |  |  |  |
|----------------|----|------|----|--------|-------|------------|--|--|--|--|
| Indien         | а  | ilha | а  | ima    | a     | tes        |  |  |  |  |
| Grec {         | α  | ας   |    | αίπεν  | OFTE. | ασι        |  |  |  |  |
| 0.60           | XI | κας  | XE | xattex | XXTE  | xast       |  |  |  |  |
| Latin          | i  | isti | it | imus   | istis | êre, êrunt |  |  |  |  |
| Italien        | ei | esti | è  | emmo   | este  | erono      |  |  |  |  |
| Français       | is | is   | it | imes   | iles  | irent (2)  |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> D'après l'ingénieuse théorie de Bopp, cette gutturale grecque serait issue d'une siffante appartenant primitivement au verbe substantif, comme les désinences de l'aoriste 1<sup>st</sup> en œ et »a. Nous admettons cette opinion d'autant plus voloutiers, qu'elle confirme la nôtre à l'égard des verbes lations en si, si, d'érivés du verbe fuir.

<sup>(2)</sup> Exemple: It. vendei, vendemmo. Fr. vendis, vendimcs. — It. vendessi, vendessimo. Fr. vendisse, vendissions.

| Gothique |   | st | - | um | ul | un |
|----------|---|----|---|----|----|----|
| Allemand | - | st |   | en | et | en |
| Anglais  |   | e/ | _ | _  | -  |    |

Mais, pour la flexion contracte ou faible, le parfait latin ajoute au radical l'auxiliaire fio, prétérit fiui, modifié en vi ou ui, lequel s'atténue encore dans les langues dérivées :

#### PLEXION PAIDLE.

| (        | wi  | uisti  | uit  | uimus  | uislis  | $u\acute{e}re$ |
|----------|-----|--------|------|--------|---------|----------------|
| Latin {  | avi | avisti | avil | avimus | avistis | avêre          |
| Italien  | ai  | asti   | ò    | .ammo  | aste    | arono          |
| Français | ai  | as     | a    | âmes   | áles    | èrent (1       |

La flexion faible ou régulière des Germains subit une modification plus grande encore par l'adjonction d'un auxiliaire étranger au latin, mais qu'on retrouve dans le verbe grec 500, indien 32, faire, ainsi que dans le gothique da, allemand thue, anglais do: lequel, employé au prétérit (gothique ded, allemand that, anglais did) produit, par abréviation, les terminaisons suivantes, qu'on retrouve dans tous les verbes de cette flexion.

| Gothique | (i)da | (i)des  | (i)da | (i)dedum | (i)deduth | (i)dedun |  |
|----------|-------|---------|-------|----------|-----------|----------|--|
| Allemand | (e)te | (e)lest | (e)te | (e)len   | (e)let    | (e)len   |  |
| Anglais  | ed    | edst    | ed    | ed       | ed        | ed       |  |

Une première trace de cette formation se remarque déjà

<sup>(1)</sup> Exemple: It. amai, amammo. Fr. aimai, aimâmes. — It. amassi, amassimo. Fr. aimasse, aimassions.

dans l'aoriste passif grec  $\theta_{tiv}$ , et son participe  $\theta_{tiv}$ , évidemment dérivés de  $\theta_{tiv}$  (1).

Les langues slaves, par un procédé analogue, marquent à l'aide de participes habilement nuancés les diverses gradations du passé. Ainsi, en russe, le suffixe *l, al, wal,* issu probablement d'un participe primitif en *t* ou *d,* fournit, avec ou sans préfixe, un imparfait, un parfait, un plus-que-parfait bien caractérisés (4).

#### 9. PLUS-QUE-PARFAIT.

Le plus-que-parfait n'existe pas proprement chez les Indiens; toutefois un de leurs aoristes, avec redoublement précédé d'un augment, correspond assez exactement au plus-que-parfait second des Grecs.

| Indien | ı. |  |  | am  | aş  | al | åma   | ata  | an     |
|--------|----|--|--|-----|-----|----|-------|------|--------|
| Grec   |    |  |  | ειν | εις | 21 | ειμεν | EITE | ELGOVA |

Le latin forme, comme on sait, le plus-que-parfait indicatif ou subjonctif en ajoutant au parfait le suffixe r ou s, comme dans les désinences eram, veram; erim, verim; issem, vissem. Cette dernière, affectée au plusque-parfait du subjonctif, a produit comme on sait, le conditionnel fort ou faible des langues romanes.

<sup>(4)</sup> Exemples: gothique, liubi-da, -des, -da, etc.; allemand, lieb-te, -test, -te, ou that lieben; anglais, lov-ed, -edst, -ed, ou did love; littéralement: je sis l'action d'aimer.

<sup>(2)</sup> Exemples: slavon et russe, lubliu, j'aime; lubil, j'aimai; lubiwal, j'ai aimé; slubil, j'avais aimé, etc.

| Latin {      | issem<br>avissem | isses<br>avisses | isset<br>avisset | issemus<br>avissemus | isselis<br>avisselis | issent<br>avissent |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|              |                  |                  |                  |                      |                      |                    |
| Italien {    | assi             | assi             | asse             | assimo               | aste                 | assero             |
| Français . { | isse             | isses            | ît               | issions              | issicz               | is sent            |
|              | asse             | asses            | át               | assions              | assiez               | assent             |

Le gothique marque son conditionnel passé, dans la flexion forte, par l'extension des désinences du parfait; et l'allemand le complète par l'adoucissement des voyelles.

| Gothique | iau | eis | ei | eima | eith | eine |
|----------|-----|-----|----|------|------|------|
| Allemand | e   | est |    | en   | et   | en   |

Dans la flexion germanique faible, la distinction du conditionnel passé, quoique marquée en gothique, disparait en allemand et en anglais. Elle n'existe pas en russe.

### 10. YOUR MOTERNE ET PASSIVE.

Tous les verbes indiens se conjuguent dans les deux voix, active ou agissante, moyenne ou réfléchie; et de cette dernière résulte la voix passive par l'intercalation d'y devant les désinences. Dans le grec le passif, identique au moyen, ne s'en distingue qu'à l'aoriste et au futur.

#### INDICATIF PRÉSENT.

|          | ai    | sai       | tai   | mahai  | dvai  | alai   |
|----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Indien { | ai    | asai      | alai  | âmahai | advai | anlai  |
| Gree {   | hat   | <b>TX</b> | TORE  | hega   | σθε   | ALM    |
|          | Ottat | r. en     | STORE | oughy  | ealle | CATTON |

17 (2-19)

#### OPTATIF ET SUBJONCTIF.

| 7-21     | íya     | il ás   | ila   | imahi  | idvam  | iran  |
|----------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|
| Indien { | aiya    | aitás   | aila  | aimahi | aidvam | airan |
| Grec }   | otitula | 010     | 0710  | οιμεθα | οισθε  | 01710 |
| Grec     | oua     | 7. 7.31 | 7:733 | wizebx | ησθε   | ωνται |

Le latin, dont les désinences déponentes ou passives résultent également de celles de l'actif, les a obtenues dans l'origine par l'adjonction de s, type du pronom réfléchi, changé en r par la prononciation romaine; mais à la 2° personne du pluriel, l'usage a substitué un participe pluriel.

Cette formation spéciale étant reconnue et prouvée par les verbes réflèchis des langues slavonnes et scandinaves, nous n'aurons plus qu'à comparer ici les autres temps de l'indien et du grec.

#### IMPARFAIT.

| Indien | ai    | alás   | ala | āmahi | advam | anta  |
|--------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|
| Grec   | ohula | ou, eo | 073 | ομεθα | εσθε  | 03.20 |

#### FUTUR.

| Indien | syai  | syasai  | syatai | syámahai | syaävai | syantai |
|--------|-------|---------|--------|----------|---------|---------|
| Grec   | σομαι | m, seat | σεται  | σομεθα   | σεσθε   | σενται  |

### AORISTE.

| Indien | si    | salas   | sata | samahi  | sadvam | santa |
|--------|-------|---------|------|---------|--------|-------|
| Grec   | ασπην | ce, cao | cate | eafrega | σασθε  | σαντο |

#### PARFAIT.

| Indien | aí  | iśai | ai  | imahai | ideai | irai |
|--------|-----|------|-----|--------|-------|------|
| Grec   | дац | σαι  | Tat | µe9a   | σθε   | vrzi |

## 11. Participes et Infinitif.

Les participes, si importants dans le discours, existent en iadien pour toutes les gradations de temps et de voix réparties dans les autres langues. Voici leurs désinences marquées dans les trois genres.

VOIR ACTIVE.

## Participes.

|          | Présent. | Futur 2, | Futur 1. | Parfait. | Aoriste. |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | an       | syan     | 14 .     | van      | taván    |
| Indien   | ati      | syanti   | tri      | usi      | tavati   |
| (        | al       | syal     | tá:      | ras      | taval    |
| (        | 689      | Gesv     |          | ως       | σας      |
| tirec }  | cotx     | conex    |          | UIZ      | GRER     |
| (        | gv       | con      |          | oç       | GXV      |
| Latin    | ens      |          | turus    |          |          |
| Italien  | endo     |          |          |          |          |
| Français | ant      |          |          |          |          |
| Gothique | ands     |          |          |          |          |
| Allemand | end      |          |          |          |          |
| Anglais  | ing      |          |          |          |          |
| Russa    | 10 11    |          |          | en##     | anal 1   |

VOIX PASSIVE.

Participes.

|         | Présent.        | Fotar 2. | Fater 1. | Parfait. | Aeriste.                           |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| Ind     | amánas,-å,-am   | syamánas | aniyaş   | ána;     | las, tá, tam<br>nas, ná, nam       |
| Grec    | oltenoc*-113-on | αοίτελος |          | μενος    | { τος, τη, τον<br>θεις, θεισα, θεν |
| Latin . |                 |          | endus    |          | tus, ta, tum                       |
| Ital    |                 |          |          |          | to, ta                             |
| Franç.  |                 |          |          |          | {-, e<br>d, de                     |
| Goth    |                 |          | .:       |          | ans<br>ths                         |
| Allem . |                 |          |          |          | en<br>el                           |
| Angl    |                 |          |          |          | { -<br>{ ed                        |
| Russe.  | emyi .          |          |          | enyi     | tyi                                |

La langue indienne possède aussi plusieurs désinences de gérondifs ou noms verbaux. La principale est celle qui marque l'infinitif en tum, répondant au supin grec et latin en tum, tum, et à l'infinitif slavon et russe en t'. De plus les diverses formes abstraites en tum, anai, asai, que l'on trouve dans les verbes indiens, expliquent suffisamment les infinitifs grecs en tum, exai; goltiques et allemands, en on, en; latins, italiens, français, en re pour se.

## 12. Temps composés.

Les temps composés, produits par l'affaiblissement des désinences, existent dans toutes les langues, même en indien, où le futur complexe, dit futur 1<sup>er</sup>, se compose du participe futur joint au présent du verbe substantif ar; et le parfait complexe causatif, d'un gérondif avec le passé du même verbe.

En grec, l'aoriste et le futur passif s'adjoignent le verbe θω, faire, déjà inhérent au participe aoriste.

En latin, tous les temps passés du moyen ou passif se forment du participe aoriste joint aux diverses gradations de sum ou de fui. Cette méthode a prévalu dans les langues romanes, pour les passés de l'actif comme pour ceux du passif, et l'italien et le français emploient les quatre auxiliaires ho, sono, fui, sto; ai, suis, fus, étais.

Le gothique a des temps composés avec im ou skal. L'allemand prend au parfait bin ou habe, avec le participe; au futur werde, avec l'infinitif. L'anglais prend au parfait am, have; au futur shall, will; au subjonctif may, à l'interrogatif do.

Le russe exprime les temps passés par les gradations du participe indéfini, l, la, lo; les temps futurs avec l'auxilaire budu, le mode passif avec le verbe substantif esm'; usage répandu dans tout le domaine slavon.

Mais les citations qui vont suivre ne devront s'appliquer qu'aux temps simples, dont la formation se correspond dans nos langues comparées. и.

### EXEMPLES DE CONHIGAISON

Les flexions verbales que nous avons indiquées se développent, en sanscrit, en grec, en latin, en gothique, ainsi que dans les langues romanes, germaniques et slavonnes, avec des nuances diverses, mais qui toutefois attestent une merveilleuse persistance dans les formes soit simples soit complexes de la conjugaison européenne, ainsi qu'on le verra par les exemples.

Nous signalerons, dans les flexions radicale, directe, contracte, articulée, les verbes dont l'extension est la plus vaste, aux divers modes du présent, du futur et du passé, dans les voix active et moyenne ou passive.

# Indicatif présent.

En tête de la flexion radicale se place naturellement le verbe substantif s. dont la racine est s. expression de la vie, et qui, bien qu'altéré par son fréquent usage et complété par d'autres verbes, n'en est pas moins resté chez tous les peuples, comme type, comme auxiliaire ou comme suffixe, le moteur principal du langage.

### AS, être.

### INDICATIF.

Indien . . . asmi asi asti smas sta santi Grec . . . . eiui, èiui elç, èssi èssi èssis èssis èssis eist, èss

| Latin sum      | es     | est  | sumus  | estis  | suni   |
|----------------|--------|------|--------|--------|--------|
| Italien sono   | sei    | è    | siamo  | siele  | sono   |
| Espagnol soy   | eres   | es   | somes  | sois   | son    |
| Français suis  | es     | est  | sommes | étes   | sont   |
| Gothique 'im   | ís:    | ist  | sifum  | sijuth | sind   |
| Allemand (bin) | (bist) | ist  | sind   | seid   | sind   |
| Anglais am     | art    | is   | are    | are    | are    |
| Russe ' sam'   | esi    | est' | esmy   | este   | s ret' |
|                |        |      |        |        |        |

#### SUPPLÉMENT.

| Zend        | ahmi   | ahi    | asti | hmahi    | sta       | hent |
|-------------|--------|--------|------|----------|-----------|------|
| Lithuanien. | esmi   | essi   | esti | esme     | este      | esti |
| Polonais    | iestem | iestes | iest | iestesmy | iestescie | sa   |
| Islandais   | em     | ert    | er   | erum     | erud      | eru  |
| Saédois     | ār     | är     | ār   | āre      | åren      | äro  |
| Gallois     | (wyv)  | (uyl)  | oes  | ym .     | ych       | ynt  |
| Persan      | am     | í      | ast  | em       | ed        | and  |
| Arménien .  | ĕm.    | ĕs .   | 8    | ēmk      | ék        | ën   |
|             |        |        |      |          |           |      |

Les désinences du duel sont, en indien : svar, star, en gree, ėspe, ėsreo, ėsreo, tesve, en golhique : sya, syuths; en lindinanen : essoa, esta. L'anglais et le suédois substituent fréquemment r à s; l'erse au contraire conserve is invariable devant les pronoms personnels. L'allemand, par une exception bizarre, emprunte ses deux premières personnes du singulier à bin, anglais be, latin fio, russe bywo, indien ba. Ce verbe supplée d'ailleurs tous les temps passés du latin, du russe, du français, lequel y joint le verbe sto, indien sta; de même que les langues germaniques y ajoutent le verbe wes, indien vas.

Voici d'autres exemples de la flexion radicale, constituant la 2° série de la conjugaison indienne.

- || Ås, rester. Indicatif présent moyen : Åsai, Åssai, Åssai; Åsmahai, Ådävai, Åsatai : Åsvahai, Åsätai, Åsätai. Q. fyrai, hom, hoven; fyrsbu, hode, hvan ou kavn; fyrddov, hodov, horov.
- | I, aller. Indicatif présent actif: Aimi, Atii, Aiti, Imas, Ita, Yanti, etc. 6. alut, elc, elcu; turv, lte, lace ou lovet. L. eo, is, it, imus, itis, eunt.
- || Çi, reposer. Indicatif présent moyen: Çâyai, Çaišai, Çaitai; Çaimahai, Çaišvai, Çairalai, etc. 6. хицип, хисян, хиси; хицива, хисве, хички.
- [] Ad, manger. Ind. prés. : Admi, Atsi, Atsi. Admas, Atfa, Adanti. L. edo, edis ou es, edit ou est; edimus, editts, edunt. 60, ita, itis, titih, itam, itih, itand. L. esse, isst, ist; essen, esset, essen. R. iem, ief, iest; tedim, iedite, iediat.
- [] Vid, savoir. Ind. prés. : Vaidmi, Faitsi, Faitsi; Vidma, Vilta, Widants. 6. tiònya, tiònç, tiònq: jòyan, bra, ban. 60. wait, wait, wait; wilam, wittih, wilamd. A. writs, weits, weis; wissen, wissen, wissen. wissen. Wissen. Wissen.

A la flexion radicale se rattachent, en grec ainsi qu'en indien (3° série), certains verbes à redoublement d'initiales, lesquelles disparaissent dans les autres langues.

- | bd. faire. Indicatif présent : DoRdmi, DoZdsi, DoZdsi; DoZdmas, Datfa, DoZdsi, G. (Seo) τιθ-τρικ, τρις τρικ, -ττς, -ιτκ. A. thue, thust, thut, thun, thut, thun, AR. do, dost, does, do, etc. R. diciu, diet, diet, dietm, dete, diciut.
- || Dd, danner. Ind. prēs.: Daddmi, Dadái, Dadái, Dadái, Dalca, Dadati. 6. (Sco) Sid-юµ, wc, wor, varv, varv, vor.. L. do, das, dat, damus, dati, dant. 12. do, dai, da, diamo, date, danno. 8. daiy, daet, daet,

 Ján, produire. Ind. prés. : Jajanni, Jajansi, Jajanti, Jajanmas, Jajáta, Jajnati. L. (geno) gign-o, -is, -it, -imus, -itis, -unt.

La flexion directe, qui embrasse le tiers des verbes des diverses langues, est produite par l'adjonction d'une voyelle sourde après la racine verbale, avec ou sans crément dans les modes du présent. Elle correspond ainsi aux 1° et 6° séries des Indiens, à la flexion commune des Grees, à la flexion forte gothique et russe, et à la troisième conjugaison latine. Le moyen ou passif latin ajoute aux désinences la lettre r, laquelle remplaçe un s primitif, abrégé du pronom réfléchi se qui apparaît encore dans les idiomes scandinaves et slavons. Nous donnerons pour exemple un des verbes les plus simples et les plus répandus dans les langues principales.

### L1, dissoudre.

#### PRÉSENT ACTIP.

| Indien     | layámi | layasi  | layati | layámas | layala | layanti      |
|------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| Grec       | λυω    | λυεις   | λυει   | ynotres | λυετε  | λυουσι,-οντι |
| Latin      | luo    | luis    | luit   | luimis  | luitis | luunt        |
| Gothique.  | laja*  | lajis   | lajith | lajam   | lajith | lajand       |
| Allemand.  | lauge  | laugest | lauget | laugen  | lauget | laugen       |
| Français . | lave   | laves   | lave   | lavons  | lavez  | lovent       |
| Russe      | līiu   | lies"   | tiet   | tiem    | liete  | linet        |

#### PRÉSENT MOYEN.

Indien. liyai liyasai liyatai liydmahai liyadvai liyantai (1) Grec. . λυομαι λυη<sub>γ</sub>-εαι λυεται λυομεθα λυεσθε λυονται

Latin luor lueris luitur luimur (luimini) luuntur Russe liiusia liel'sia lielsia liemsia lielesia liiulsia

## Voici quelques verbes de la même série.

- || Ba, naltre, exister; second verbe substantif. Ind. pres.: Bau-ami, -ari,
  -ati, -amax, -ata, -anii. @. coo, gunc, gunt, gouges, gurtt, gooden.
  L. fuo ou fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt. A. bin, bist... All. be...
  R. byweiu ... En erse, bitti, en gallois, bod, etc.
- || Vas, subsister, demeurer. Ind. prés. : Vas-ámi, -asi, -ati, -ámas, -ala, -anti. 60. wis-a, -is, -ith, -am, -ith, -and. A. wese...
- || Vēt, tourner, devenir : Ind. moyen : Vert-ai, -asai, -atai, -dnahai, -alvai, -antai. L. verio; vert-or, -eris, -itur, -imur (-imini), -untur.

  Ou. vairth a, -is, -ith, -am, -ith, -and. A. werde, wirst, wird, werden, -et, -en, || Passii : Vētiyai... L. verzor...
- || Lag, adhérer, s'appuyer I. Lag-dmi, -asi, -ati, -dmas, -ata. -anti.
  6. Ngra,-tic, -ti, -quer, -tit, -toon. 60. lig-a, -ti, -tih, -am, -tih, -and.
  h. liege, -est, -et, -et, -en, -et, -en. AB. lie, -st, -s, -, etc. B. leżu, -ti', -til, -in, -tile, -ial.
- | Sad, \*sassoir, sièger. I. Sid-dmi, -ari, -ati, -dmas, -ato, -ati, -li, -ati, -ati,
- (1) Le duel indien est, au présent acif : layávas, laya(as, layalas; au moyen, flydvahat, liyaifai, liyaitai. En grec : hogurs, hortes ; hoguthe, hortes. Le latin emprunte à un ancien participe la seconde personne de son pluriel moyen.

La flexion contracte ou complexe, produite par l'insertion d'une voyelle accentuée devant les finales, maintenues pures en sanscrit, est généralement représentée chez les grammairiens indiens par la 4 classe qui insère i ou y, et par la 10 qui insère ay, et donne aux verbes le sens causatif. Mais les désinences vocales sont grandement modifiées en grec dans les verbes contractes en x, e, e; en latin dans ceux en a, e, i, des 1", 2", 4" conjugaisons; ainsi que dans les verbes gothiques de la conjugaison faible en i, o, ai. Nous ouvrirons cette liste par un verbe peu usité en sanscrit, mais devenu l'auxiliaire le plus commun des langues modernes, où il s'altère considérablement.

- || Åp, atteindre, obtenit. Présent indic: 1 Åp-dmi\* ou Åp-apim, -ayari, -ayari, -ayari, -ayari, -ayori. L. hab-o, -es, -t, -enus, -eis, en.

  II. ho, hai, ha, abhiama, avet, hanno. P. ai, ai, a, a cons, avez, onl.

  60. haba, habari, habadi, habam, habaih, haband. A. habe, hath, hal.

  Aben, hade, habe. M. Nace, hat, has, ha e, etc.
- || Ué, réunir, accroître. Prés. indic.: Ué-yámi, -yasi, -yati, -yámas,
   -yasa, -yanti. 6. αὐξ-εω ου αὐξ-ω, -εις, -ει, -ουμεν, -ειτε, -ουσι. L. aug-eo, -es, -es, -el, -emus, -etis, -enl.
  - || Dam, dompter, réduire. Prés. indic.: Dám-yámi, -yosi, -yali, -yámas, -yala, yanti. 6. δαμ-τω ου δαμ-τω, -qc, -q, -ωμεν, -ατι, -ωσι. L. dom-o, -as, -al, -amus, -alis, -anl. 60. lam-ia, -eis, -eith, -iam, -eith, -iand.
  - || Nac, périr, détruire. Près. indic.: Nac-yáni, -yasi, -yati, -yánas, -yata, -yanti. 6. voc-ess ou voc-es, -es, -es, -es, -ext, -oure, -ext, -oure, -ext, -oure, -ext, -enis, -etis, -eni.
  - Garv, peser, s'enorgueillir. Prés. indic.: Garv-dmi ou -ayámi, -asi,
     -ati, -ámas, -afa, -anti.
     -ανφ-οω ου γαυφ-ω, -οις, -οι, -ουμεν, -ουτε,
     -ουτε,

- || Svap, sommeiller. dormir. Prés. ind. : Svap-imi, -iši, -iši, -imas, -ila, -anti. L. sop-io, -is, -it, -imus, -itis, -iunt.
- | Súd. ascoir, poser. Pris. ind.: Súd.ayámi, -ayai, -ayai, -ayain, -ay
- || Tan, étendre, occuper. Près. ind. Tan-aumi, -ausi, -ausi, -umas, -uda, -vanil. 6. var-ses 001 var-out, -vet, -vet, -vet, -vet, -vet. L. len-vo, -cs, -el, -emus, -etis, -enl. 60. than-ia, -etis, -eith, -iam, -eith, -iand. R. tian-u, -et, -et, -em, -te, -ut.

Enfin la flexion articulée comprend les verbes qui ajoutent une consonne devant les désinences restées simples, comme on le voit en latin et en grec. Elle correspond en indien à la classe 7, intercalant une nasale dans le corps même de la racine, aux classes 5 et 8 qui prennent la syllabe nu, quelquefois u, et à la classe 9 qui prend ni; adjonctions qui n'existent qu'au présent et disparaissent dans les autres temps. Mais on doit encore ranger dans cette flexion les verbes indiens désidératifs et intensitifs, qu'on retrouve si fréquemment dans la langue grecque avec adjonction de ν, ττ, σ ou σz, et généralement tous les verbes allongés.

- || Yuj, joindre, unir. Près. ind. Yunajmi, Yunakii Yunakti; Yuhjmas, Yuhkta, Yuhganti. L. (jug) jung-o,-is,-it,-imus,-itis.-unt.
- || Pis. moudre, broyer. Près. ind. Pinasmi, Pinassi, Pinassi; Pinasma, Pinasanii. L. (pis) pin-so, -is, -it, -imus, -itis, -unt.
- || Sta', répandro, étendre. Près. ind. Sta'.naumi, -nauti, -nauti. -numas, -nula, -nvanti. 6. (στρο) στρω-νυμι, -νυς, -νυσι, -νυμεν, -νυτι, -νυντι. L. (stra) ster-no, -nis, -nit, -nimus, -nitis, -nunt.

|| Ďu, jaillir, souffler. Prés. ind. Ďu-ndmi, -ndsi, -ndsi, -nimas, -nifa, -nanti. 6. (ba), δυ-νω, -νεις, -νεις, -νεις, -νειε, -νουεν, -νειε, -νουεν, -κεί: -net, -nem, -nete, -nut, forme qui correspond au futur.

# 2. Optatif, Subjonctif, Impératif.

L'oplatif et le subjonctif grecs se confondent en indien sous le nom de dubitatif; en latin et dans les autres langues sous celui de subjonctif, qui a prévalu. Ils reproduisent, ainsi que l'impératif et le participe, dans chacune des flexions les traits caractéristiques du présent de l'indicatif. Dans la flexion radicale, et surtout dans le verbe substantif, c'est évidemment l'oplatif grec qu'il faut rapprocher du dubitatif indien, qui ailleurs correspond plutôt au subjonctif.

| procher du dubi<br>au subjonctif. | tatif indie | en, qui  | ailleurs c | orrespon | d plutô       |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|
|                                   |             | AS, être |            |          |               |
|                                   |             | OPTATIF. |            |          |               |
| Indien sydm                       | syás        | syát     | syáma      | syála    | syus          |
| Grec slyv                         | είης        | εŀη      | elypsev"   | sinte    | elyaav        |
| Latin sim                         | sis         | sit      | simus      | sitis    | sint          |
| Italien sia                       | sia         | sia      | siamo      | siate    | siano         |
| Espagnol . sea                    | seas        | sea      | seamos     | seais    | sean          |
| Français sois                     | sois        | soit     | soyons     | soyez    | soient        |
| Gothique . sijau                  | sijais      | sijai    | sijaima    | sijaith  | sijaino       |
| Allemand. sey                     | seyest      | sey      | seyen      | seyet    | seyen         |
|                                   |             |          |            |          |               |
|                                   |             | IMPÉRATI | 7.         |          |               |
| Indien asání                      | aidi        | astu     | asama      | sta      | santu         |
| Grec                              | el, 1001    | έστω     | ώμεν       | ècre     | <b>E</b> GTON |
| Latin                             | es, esto    | esto     | simus      | este     | sunte         |

Nous signalerons encore dans la flexion radicale, à l'actif et au moyen :

- || I, aller. Optatif: Iydm, Iyds, Iydi, Iydma, Iydia, Iyus. 6. Ιοιμι, Ιοις, Οι, Ιοιμιν, Ιοιτε, Ιοιεν. L. eam, eas, eat, eamus, ealis, eaml. || Impératif: Athi, Athi, Ha, Yantu. 6. el ou lb, trω, tre, truv. L. έ, ito, tle, eunto.
- || ζί, se coucher. Opt.: ζαγ-ίγα, -ifαs, -ila, -imahi, -idvām, -iran.

  6. κε-ομην, -οιο, -οιτο, -οιμεθα, -οισθε, -οιντο. || Impér. ζαί-sva, -tám, -dvam, -ratám.

  6. κει-σο, -σθω, -σθε, -σθωσαν.

Dans la flexion directe, dont nous donnerons l'exemple le plus simple, on voit l'optatif et le subjonctif grecs, confondus dans le dubitatif indien, se rapprocher, l'un du subjonctif, l'autre du futur simple des Romains. Ce mode se reproduit en gothique, s'accentue en italien, en français, même en allemand; mais disparait en anglais et en russe où prévaut l'impératif.

## Li, dissoudre.

### OPTATIF ACTIF.

Indien. . . . layaiyam, layair layait layaiina layaita laiyaiyur

Grec . { opt. λυοιμε λυοις λυοι λυοιμεν λυοιτε λυοιεν

subj. λυοι λυης λυη λυοιμεν λυητε λυουτ

|  | Latin . { subj | . luam   | tuas    | luat  | luamus  | luatis  | luant   |
|--|----------------|----------|---------|-------|---------|---------|---------|
|  | Laun. ( fut.   | luam     | lues    | luei  | luemus  | luctis  | luent   |
|  | Goth subj      | . lajau* | lajais  | lajai | lajaima | lajaith | lajaina |
|  | Allem subj.    | lauge    | laugest | lauge | laugen  | laugel  | laugen  |
|  | Français subj. | lave     | laves   | lave  | lavions | laviez  | lavent  |
|  |                |          |         |       |         |         |         |

#### IMPÉRATIF.

| Indien   | layêni | laya | layatu | layáma | layala | layantu |
|----------|--------|------|--------|--------|--------|---------|
| Grec     |        | λυε  | λυετω  | λοωμεν | λυετε  | λυετων  |
| Latin    |        | lue  | luito  | luamus | luite  | luunto  |
| Gothique |        | lai* | lajait | lajam  | lajith | lajaina |
| Russe    |        | lia  | liet   | liem   | liile  | Wint    |

#### OPTATIF MOYEN.

| Indien . |       | liyaiya | liyail ás | liyaita | liyaimahi             | liyaidvam, | liyairan |
|----------|-------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|----------|
| Gran     | opt.  | γιοιμην | λυοιο     | λυοιτο  | λυοιμεθα<br>Αυτοιμεθα | λυοισθε    | λυσεντο  |
|          |       |         |           |         |                       | λυποθε     | λυοινται |
| 1-4-     | subj. | luar    | luaris    | luatur  | luamur<br>luemur      | (luamini)  | luantur  |
| Laun (   | fut.  | luar    | lueris    | luetur  | luemur                | (heemini)  | luentur  |

#### IMPÉRATIF.

| Indien | liyái | liyasva    | liyatám | liydmahii | liyadvam, | liyantâm, |
|--------|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Grec   |       | . λυου,-εο | λυεσθω  | λνωμεθα   | λυεσθε    | λυεσθων   |
| Latin  |       | luere      | luitor  | luamur    | (htimini) | luuntor   |

## On conjugue de même dans la flexion directe :

- || Bu, nattre. Optatif : Bav-ayam, -ais, -ail, -aima, -aila, -aiyus.
  6. φν-οιμι, -οις, -οι, -οιμεν, -οιτε, οιν. L. opt. fuam ou fiam, fias, fial, fiamus, fialis, fiant; fut. fiam, fies, fiel, fiemus, fielis, fient.
- || Vas, subsister. Opt. : Vas-ayam, -ais, -ail, -aima, -aila, -aiyus.
  60. wis-au, -ais, -ai, -aima, -aith, -aima.

- || Vet. devenir. Optat. : Vart-aiya, -ailas, -aila, -aimahi, ailvam, -airan. L. vert-ar, -aris, -alur, -amur (-amini) -antur.
- # Lag, 's'appuyer. Opt.: Lag-ayam, -ais, -ais, -aisma, -aisma, δ. ληγ-οιμ, -οις, -οι, -οιμεν, -οιτε, -οιεν. 80. lig-au, -ais, -ai, -aima, -aith, -aina.
- || Sad, s'asseoir. Opt.: Sid-ayam, -ais, -ait, -aima, -aila, -aiyus. L. sid-am, -as, -at, -amus, -atis, -ant. 60. sit-au, -ais, -at, -aima, -aith, eina.

# Dans la flexion contracte, à l'exclusion du futur simple latin, on remarquera :

- || Ué, accroître. Optatif: Ué-yaiyam,-yais,-yait, -yaima,-yaita,-yaiyus.
  6. αύξεωμι ου αύζ-ωμι, -οις, -οι, -οιμεν, -οιτε, -οιεν. L. aug-eam, -eas, -eat, -eamus, -eatis, -eant.
- Dam, dompter. Opt.: Dám-yaiyam, -yais, -yait, -yaima, -yaita, -yaiyus.
   δαμποιμι ου δαμοιμι, -φς, -φ. -φιμεν, -φτε, -φεν. L. dom-em, -es, -et, -emus, -etis, -ent.
- || Nac, détruire. Opt.: Nac-yaiyam, -yais, -yait, -yaima, -yaita. -yaiyus.

  6. νοσ-εοιμι ομ νοσ-οιμι, -οις, -οι, -οιμεν -οιτε -οιεν. L. noc-eam, -eas, -eal, -eamus, -ealis, -eanl.
- || Sad, poser. Opt. : Sad-ayayam, -ayais, -ayait, -ayaima, -ayaita -ayaiyus. L. sed-em, -es, -ot, -omus, -etis, -ent. 60. sat-jau, -jais, -jai, -jaima, -jaith, -jaina.

## 3. Futur.

Le temps futur apparaît sous différentes formes dans les langues indo-européennes. Tantôt il résulte, comme en indien et en grec, de l'adjonction de la figurative du verbe substantif s, à la racine, avec ou sans voyelle médiale; tantôt comme dans la flexion directe des Romains (3° conjugaison) et dans le futur second des Grecs, il n'est qu'une reproduction du présent de l'indicatif ou du subjonctif, avec lequel il se confond chez les Germains et les Slaves; tantôt il s'adjoint, comme dans la flexion contracte des Romains (1° et 2° conjugaisons), la figurative bo, issue du verbe fio, indien ba, naître; tantôt enfin, comme dans les langues néo-latines, il se compose de l'infinitif avec apposition de l'auxiliaire ai, (avoir); ou, comme dans le futur complexe du sanscrit, du participe suivi du verbe substantif. Voici des exemples des principales formations dans la flexion radicale et la flexion directe:

|| As, être. Futur inusité act.: A syámi\*; moy. A-syai\*. 6. (ἐσ) ἐσω\*; ἐσομαι, ἐση, ἐσται, ἐσομεθα, ἐσεσθε, ἐσονται. L. (εs) ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt.

### LI, dissoudre.

#### FUTUR ACTIF ET MOYEN.

i laiiyami laiiyasi laiiyati laiiyama; laiiyafa laiiyanti E laiiyai laiiyasai laiiyatai laiiyamahai laiiyadvai laiiyantai

ς (λυσω λυσεις λυσει λυσομεν λυσετε λυσουτι Σ (λυσομαι λυση,-εαι λυσεται λυσομεθα λυσοσθε λυσονται

On peut conjuguer de même en indien et en grec, dans les racines vocales :

|| I, aller. Fut. act. : Aisyāmi. Moy. Aisyai. 6. (i) гігорац. || Çi, герозег. Fut. : Çaisyai. 6. (хеі) хеізорац.

- || Ďd, faire. Fut. act.: Ďisydmi. 6. (θε-) θιτου. Fut. moy.: Ďisyai.
  6. θιτουμα: (1). || Ďd, donner. Ďisydmi. 6. (δο-) δωσω. || Std, se tenir. Stdsydmi. 6. (στα-) στησω.

Avec altération des consonnes, en indien comme en grec :

- || Ad, manger. Fut. : Atsydmi. 6. (ἐἐ-) ἐδω. || Čid, fendre. Čaitsydmi. 6. (σχιζ-) σχισω. || Β΄ud, savoir. Bautsyai. 6. (πυθ) πευσομαι.
- || Lih, goûter. Laikiydmı. 6. (λεγ) λειζω. || Die, indiquer. Daikiydmi. 6. (ξεγν) ξείχω. || Bie, rompre. Raikidmi. 6. (ξεγγ) εχίχω. || Yuj, joindre. Yaukiydmi. 6. (ζεγγ) ξείχω. Sakiydmi. 6. (ζεγγ) ξείζωμα. || Duh, liter. Daukiydmi. 6. (ζεγγ) ξείζωμα.
- $\parallel \hat{A}p$ , atteindre.  $=\hat{A}psydmi$ .  $\bullet$ .  $(\hat{\alpha}\pi)$   $\hat{\alpha}\psi\omega$ .  $\parallel Tap$ , brûler. =Tapsydmi.  $\bullet$ .  $(\tau u \varphi -)$   $\theta u \psi \omega$ .  $\parallel Lab$ , saisir. =Lapsyai.  $\bullet$ .  $(\lambda \alpha \beta -)$   $\lambda \eta \psi u \mu \omega$ .

Les verbes de la flexion contracte prennent une voyelle intercalaire:

- || Vid, savoir. Fut.: Vaidiiyāmi. 6. (είδε-)είδησω.|| Naç, dépérir. -- Naçiiyāmi. 6. (νοσε-) νοσησω. || Uć, accroître. -- Λυέίÿāmi. 6. (αδξε-) αύξησω. || Dam, dompter. -- Damiiyāmi. 6. (δαμα-) δαμασω.
- (4) Le futur et l'aoriste du verbe δεω servent à former en grec le futur et l'aoriste passif de tous les verbes. Ex. (δοω) δοδιστομαι, ἐδοθας, δοδιας. — (λοω) λυθησομαι, λυθαις, λυθαις, etc.

|| Tan, étendre. - Tanišyámi. 6. (ταν.) τανοσω. || Jan, naître. Janišyai.
6. (τενε.) γενησομαι.

Le futur simple des Romains et le futur second des Grees, se rapportant au subjonctif de ces deux langues, coîncident, ainsi que nous l'avons dit, avec le dubitatif des Indiens, auquel on peut également comparer le présent ou futur simple des Goths et des Allemands. Exemple :

|| Τπ, traverser, percer. Indicatif prés. Tarámi. 6. (τερ) τειρω. L. (ter) tero. 60. taira. R. deru.

### OPTATIF ET PUTUR SIMPLE.

| Indien    | tarayam, | tarau   | taratt | laraima  | laraila  | tarayuş  |
|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|----------|
| Grec      | τερεω,-ω | τερεις  | терег  | тероинеч | TEPEITE  | τερουσι  |
| Latin     | teram    | leres   | teret  | teremus  | teretis  | terent   |
| Gothique. | tairau   | tairais | tairai | tairaima | tairaith | tairaina |

# On peut conjuguer de la même manière :

- || Pal, lancer. Opt. actif : Paldyam, Palaima. Futur : G. (ππλλ) ππλω ππλουμεν. L. (pell) pellam, pellemus. || Opt. moyen. Palaiya, Palaimahi. Futur : G. ππλουμπ, ππλουμπλ. L. pellar, pellemur.
- [] Tup, Trapper.—Taupayam, Taupaima. 6. (τοπ) τυπο, τυπομεκ. [] Dam, dompter.—Damaiyam, Damaima. 8. (δεμ) δεμω, δεμομεν. 60. (tam) tamiau, tamiāma. [] Tuj, joindre.— Yunjydm, Yunjaima. L. (junj junyam, jungamus. [] Sad, δassocir.— Sidayam, Sidaima. L. (sid) sidam, sidamus, 60. sitau, sitaima.

Le futur latin de la flexion contracte, en bo, n'admet aucune comparaison avec le sanscrit; non plus que le futur usuel en ero, erai, des langues néo-latines. Quant au futur complexe des Indiens, il se compose du participe avec l'auxiliaire as; exemple : u, dissoudre, futur complexe. I. louidani, initidis, initid, initifemas, louidate, initiera. En latin : luturus sum, luturus es, luturus; luturi sumus, luturi estis, luturi. Les Allemands emploient pour cet usage l'infinitif avec l'auxiliaire werde, les Anglais avec shall ou will, les Russes avec budu ou stanu.

## 4. Imparfait, Aoriste, Conditionnel.

L'imparfait, qui unit le passé au présent, subit effectivement en indien et en grec, seules langues où il existe à l'état simple, les variations radicales du présent, dont il abrége les désinences en lui préposant un augment. L'aoriste au contraire se tire immédiatement de la racine, soit avec les désinences de l'imparfait, comme l'aoriste second des Grecs et l'un des aoristes indiens, soit avec celles du futur abrégées, comme l'aoriste premier des Grecs et l'aoriste indien multiforme. Le conditionnel indien, issu du futur précédé d'un augment, lui reste parfaitement identique, tandis que le précatif, moins usité, est un aoriste optatif irrégulier. Tous deux correspondent pour le sens à l'aoriste optatif grec et à l'imparfait subionetif latin.

Quant à l'imparfait indicatif latin, on sait que, dans toute la conjugaison, il se forme par l'adjonction du suffixe éam, pour fam subjonctif de fio, diversement atténué dans les langues néo-latines. Les Germains et les Slaves n'ont point d'imparfait distinct, et confondent ce temps avec le prétérit. Le voici tel qu'il existe à l'état simple dans les diverses flexions de l'indien et du grec, ainsi que dans le verbe substantif latin.

- || As, être. Imparfait et aoristo: Âsam, Āsis, Āsil, Āsma, Āsia, Āsan.
  6. Imp. (ἐζ) ἐγν οῦ ἔγ, ἔχ, ἔγ, ἔμεν, ἔτεις, ἔτεν, ἔτεν.
  1. Imp. ind. εταm, eταs, eταlis, eταlis, etalis, essem, esses, esset, essemus, essetis, essemi.
- | I, aller. Imp. actif: Âyam, Âis, Âil, Âima, Âita, Âyan. 6. (1) ἐνν ου τρινν, τρικ. Αραίδεα, Α

## Lt, dissoudre.

## IMPARFAIT ACTIF ET MOYEN.

Ces désinences sont communes, en indien comme en grec, à l'imparfait et à l'aoriste second. Exemples :

Ďd, faire. Imp. Adadóm: Aor. Adóm. 6. (bq) krópn, köpn. [] Ďd, donner.
— Adadóm, Adóm. 6. (òo-) kinèwn, [] Sfd, se tenir. — Attifám,
Atfóm. 6. (rox) larps, kerny. [] Ďd, naltre. — Abaram, Abóm. 6. kpvov,
kpv., [] Té, percer. — Alaram. 6. krupov.

L'aoriste premier ou multiforme des Indiens, combiné

de diverses manières avec as, et le conditionnel, issu directement du futur simple, s'accordent en principe avec l'aoriste 1" indicatif et optatif des Grecs; et ce dernier explique l'imparfait du subjonctif latin, à l'exclusion de l'imparfait de l'indicatif.

### LI, dissoudre.

#### AORISTE PREMIER.

| Ind | ( aláisam,         | aláišis              | aláisit | aláisma   | aláista   | aláisus  |
|-----|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| mu. | aláišam,<br>alaiši | alaistás             | alaişţa | alaismahi | alaiddvam | alaisata |
| 0   | ( έλυσα            | έλυσας<br>έλυσω,-σαο | έλυσε   | ξχυσαίτεν | έλυσατε   | ξλυσαν   |
| Gr  | ξχυσαμην           | έλυσω,-σαο           | έλυσατο | ξλυσαμεθα | έλυσασθε  | έλυσαντο |

### CONDITIONNEL.

| ų.  | (alaisyam        | alaisyas       | alaisyat  | alaisyáma   | alaišyata<br>alaišyadvam | alaisyan   |
|-----|------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|
| Ē   | alaisyai         | alaisyal'ás    | alaisyata | alaišyāmahi | alaisyadvam,             | alaišyanta |
| ن.  | ( λυσαιμι        | γοαπό<br>γοαπό | λυσαι     | λυσχιμεν    | λυσαιτε                  | λυσαιεν    |
| Š   | γοσαιπην.        | γυσαιο         | λυσαιτο   | λυσαιμεθα   | λυσαισθε                 | λυσαιντο   |
| ij. | luerem<br>luerer | lueres         | luerel    | lueremus    | lueretis                 | luerent    |
| Ľ   | luerer           | luereris       | lueretur  | lueremur    | (lucremini)              | luerentur  |

### On peut conjuguer ainsi :

- | Ni. diriger. Aor.: Andiiam. Cond.: Anaiiyam. • (νων) ἐνωνα νωνσιμι. • · (πιν) nuerem. || hū, jaillir. — Adduiam, Adauiyam, • (δν-) ἐνονα, ὁνονιμι. || Plu, naviguer. — Aplauii, Aplauiyai. • • (πλω), ἐπλωνσιμγγ, πλωνσιμγγ.
- || Nac, détruire. Cond. : Anacisyam. 6. νοσησαιμι. L. nocerem. || Dam, dompter. Adamisyam. 6. δαμασαιμι. L. domarem. || Ris, rompre. Araiksyai. 6. ρηξαιμην.

Le précatif indien on aoriste optatif offre aussi, malgré ses irrégularités, quelques rapports avec l'aoriste subjonctif ou optatif grec.

|| Li, dissoudre, Précatif actif : Liydsan, Liyds, Liyds, Liydsan, Liydsta, Liydsus, Aoriste subjonctif δ. λο-σω, σης, σης, σωμεν, σης, σωσι, Précatif moyen : Laiflya, Laifiifds, Laifiifa, Laifiimai, Laifiwam, Laifira. δ. λω-σιμην, -αω, -αιτος -αμμθα, -αισθε, -αινος.

Mais une coıncidence plus importante est celle de l'aoriste 1" indicatif, des Grecs et des Indiens, avec certains parfaits de la flexion directe des Romains.

| Die, indiquer. Aor. : Adiklam ou Adizam, Adizamas Aor. gree (2012) Zielta, Łöużyuzo. Parl. Istin (sir.), diri, dirimus ||Llh, goliten, Alizam, Alizamas. Aor. 6. (Acy) Zielza, Łoziguzo. Parl. (Acy) Zielza, Z

Cette forme nous amène naturellement à la comparaison du parfait indien proprement dit.

## 5. Parfait.

Le parfait ou prétérit défini, le plus essentiel des temps passés, se rencontre dans toutes les langues, quoique sous des formes différentes. Ses désinences personnelles peu marquées s'ajoutent à la racine, soit immédiatement, comme dans le parfait des Indiens, le parfait second des Grecs, le parfait simple des Romains et des Germains; soit avec une aspiration gutturale ou labiale, comme dans les verbes contractes grees et latins; ou bien, comme dans les verbes faibles des Goths, des Allemands, des Anglais, par l'adjonction de t ou d, issus du verbe  $\theta c\omega$ , indien ad; ou enfin comme chez les peuples slaves, par l'emploi uniforme d'un l, fragment de participe.

Le redoublement initial, inhérent au parfait en sanscrit et en grec, est rare en latin et en gothique, et nul partout ailleurs. La conversion de la voyelle constitutive de la racine, quelquefois sensible en latin, n'est réellement obligatoire que dans le parfait fort des Germains dont elle nuance heureusement les idiomes, mais sans se maintenir au parfait faible. Toutes ces différences, quelque tranchées qu'elles paraissent au premier coup d'œil, peuvent se ramener à un petit nombre d'exemples.

- As, ôtre. Parf.: Âsa, Âsifa, Âsa, Âsima, Âsa, Âsus. 6. (ἐσ) ἢα\*, ἢσθα,
   ἢμεν, ἢτε, ἢσαν.
- || Vas, subsister. Parl. : Ordisa, Orasifa, Ordisa, Ösima, Ösa, Örus.

  10. (wil) was, wast, was, wesum, wesuh, wesum. A. (wes) war, warst, waren, waren, waren, waren.

  18. (wes), was, wast, was, were, were, were.
- || Ad, manger. Parl.: Áda, Ádila, Áda, Ádima, Áda, Ádus. 8. (41)
  \*-Ber". L. (ed) edi, edisti, edit, edimus, edistis, ediru. 68. (ti) al, ast,
  at, alum, aluth, alun. L. (ess) ass, asst, ass, assen, asset, assen.
  All. (eal) ale. L. (ied) iel.
- || Vid, savoir. Parl.: Vaida, Vaida, Vida, Vida, Vidus.
  6. (aiö) elöa, oloba, oloba, löura, lora, lona. L. (vid) vidi, vidisti, vidisti, vidistis, vidistis, vidistis, vidistis, vidistis.
  80. (vid) wait, waist, wait, witum, witum.

Le redoublement, presque insensible dans les verbes que nous venons de citer, devient positif en indien et en grec dans les verbes qui commencent par une consonne.

### Ll. dissoudre.

### PARFAIT ACTIF.

| Indien. | litáya | lilayifa | liláya | lilyima   | lilya    | lilyuş |
|---------|--------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| Grec    | λελυκα | λελυκας  | λελυκε | λελυχαμεν | λελυκατε | λελυκα |
| Latin   | lui    | luisti   | luit   | luimus    | luistis  | luéro  |
| Goth    | -16    | -lost    | -16    | -lôum     | -lout    | -lóun  |

#### PARFAIT MOYEN ET PASSIF.

| Indien. | lilyai  | lilyisai | lilyai  | lilyimahai | lilyidvai | lilyirai |
|---------|---------|----------|---------|------------|-----------|----------|
| Grec    | λελυμαι | λελυσαι  | λελυται | λελυμεθα   | λελυσθε   | λελυνται |

L'aspiration gutturale que subit le parfait 1" grec disparaît au parfait second, ainsi qu'à la voix moyenne ou passive. Quant au latin, il forme son passif par la circonlocution lutus sum ou eram, correspondant au parfait complete des Indiens.

Autres exemples des formes simples.

|| Éú, naître. Parí. : Babúva, Babúvita, Babúva, Babúvima, Babúva, Babúvus. 6. (φυ) περ·οα, -ας, -ε, -αμεν, -ατε, ασι. 1. (fu) fui, fuisti.

- fuit, fuimus, fuistis, fuêre. II. fui, fosti, fû, fummo, foste, furono.
  F. fus, fus, fut, fumes, futes, furent. All. been. R. byl (1).
- [] bd., Sirie. Parf.: Dadāu, Dadīta, Dadāu. Dadāu. Dadāu. Dadāu. de. (bg.). Parf. indic. et subj. avec aspiration. 60. Parf. indic. (da). dd., -det., -da, deteum, dedum, -dedum. Parf. subj. dediau, dedeit, dedi, dedeima, dedeith, dedeina. 8. Parf. ind. ((hu) that, thats, that, thaten, thatet, thaten. Parf. subj. bâie. thâtest, thâtet, thâten. thatet, thaten. Nat. (da) did, dist; did. 8. die.
- || Dd, donner. Part. : Dad-du., -dt. q. -du, Nad-ima, -a, -us. L. (do) deld-init, -iti, -ded-imus, -itiis, -tr. || Std, se tenir. Tastau, Tatau.
  L. (sto) stelis, stelinus. © 1 stoh, 1 oldum. || Pd, boire. Papdu, Papima. L. (b) bibj. bibimus. || Su, lancer. Susava, Susavima.
  © 1 saio, saitum.

## Parfaits modifiés en grec dans leurs consonnes :

|| Drif., séparer. Parf. actif: Didvatía; Parf. moyen: Didvitát. 6. (δπ.) δεδικικ; δεδικομπ. || Dag., morden. - Dadaga; βadagat, 6. (δακ) δεδυρκ, δεδιγκικ. || Pag., || lier. - Pagaga. 6. (καγ) πατοχα. 1. (καρ) ημός 60. (fah) faffah. || Tag. toucher. - Tataga. 6. (θαγ) πάγχε. 1. (tag) tetigi. 60. (tak) tatiok. || Tup, Impper. - Tutaupa, Tutupat. 6. (ταν) τανορε; τανιμειι. || Laß, saist. Lalafai. 6. (λαβ) λελομμικ. || Paf, four-nir. Pagara. 1. (μαγ) peperi. || Μπά, hroyer. Memarda. 1. (mord) momordi.

Les verbes indiens qui ont a bref pour voyelle radicale rejettent leur redoublement à certaines personnes, et coïncident ainsi avec le parfait second des Grecs et le parfait non redoublé des Romains et des Germains.

(4) Ces prétérits abstraits en l'harré, si communs en russe et en polonais, où ils out remplacé l'ancien prétérit slavon, sont attribués par Bopp à un participe passé, dout le r ou d'es serait modifié par l'usage. Il assimile ainsi le russe byl au sanscrit bétiar, né; et nous ne pouvons que souscrite à cette orinion si judicieuse.

Nous donnerons le tableau comparé de ce dernier verbe.

### PARFAIT.

| Indien     | sasada | saidifa | sasáda | saidima | saida    | saidus   |
|------------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|
| Latin      | sedi   | sedisti | sedit  | sedimus | sedistis | sedere   |
| Italien    | siedi  | sedesti | siede  | sedemmo | sedeste  | sederono |
| Français . | -sis   | -sis    | -sil   | -simes  | -sites   | -sirent  |
| Gothique.  | sat    | saisi   | sat    | salum   | saluth   | satun    |
| Allemand.  | sass   | sassi   | sass   | sassen  | sasset   | sassen   |
| Anglais    | sat    | salst   | sal    | sal     | sal      | sat      |
|            |        |         |        |         |          |          |

Pour juger du contraste complet qu'offrent au parfait les deux flexions directe ou forte, contracte ou faible, dans les idiomes romains et germaniques, il suffira d'opposer à ce tableau du verbe indien neutre Sad, s'asseoir, (présent stádmi) en latin sido, sedi, en gothique sita, sat, celui du verbe actif ou causatif Sad, faire asseoir (présent stádayámi), en latin sedo, sedavi, en gothique satia, satida.

|| Såd, faire associr, L. (sed) sed-avi, -avisti, -avist, -avistus, -avistus

On reconnaît ici dans les langues germaniques une combinaison analogue à celle de l'aoriste passif grec. Autant les Grecs et les Romains ont su varier leur prétérit, autant il est simple chez les Indiens, qui n'ont pas même de plus-que-parfait, quoiqu'un des aoristes le remplace quelquefois par son augment avec redoublement:

|| Лас, mordre. Aoriste actif: Adadac-am, -as, -at, -dma, -ata, -an.
6. (&x) Plus-que-parfait actif. lèòày-que, -ats, -at, -auxy, -atx, -auxy.
|| Aoriste passif: Adada-çai, -afas, -ata, -dmahat, -advam, anta.
6. Plus-que-parfait passif lèòòy-que, etc.

Mais le redoublement joue un rôle beaucomp plus important chez les Indiens dans la formation de verbes intensitifs et désidératifs, qu'on retrouve, quoique moins nombreux, en grec et en latin. Exemples :

|| Jan, produire. Intensitif: Jahjanyai. 6. (τενω) γιγνομαι. L. (geno) gigno.|| Tan, étendre. Intens. Tanlanni. 6. (τενω) γιτανω.|| Pd. (μοικ.) Intens. Paipiyami. L. (too) bibo. — Desideratif: Pupitami. 6. (πω) πιπακω.|| Μαπ, penser. Intens. Mannayami. 6. (μικω) μιμγιμμα. L. men) memini. — Desid. Mananafami. 6. μιμγιγικο. L. menicor. || Jnd., connaitre. — Desid. Jijadami. 6. (γνοω) γιγνοστω. L. (gnoo) granco. — || Hρ., atteindre. Desid. İrjadami. 6. (γνοω) γιγνοστω. L. (gnoo)

Les verbes causatifs de la 10' classe ont tous, en indien, un parfait complexe, lequel se compose d'un gérondié suivi d'un verbe auxiliaire au passé. Exemple: Li, dissoudre; parfait, Léyayám des ou babba, en grec: λυων γε ου πεφυες; en latin: luens eram ou fui, etc.

Ces formes complexes se retrouvent d'ailleurs dans le parfait passif latin avec l'auxillaire sum; dans le parfait actif et passif français avec avoir et être, allemand avec habem et seyn, anglais avec have et be; russe avec esm' et divers participes.

## 6. Participes et Infinitif.

Les participes, par leur double nature nominale et verbale, jouent dans chaque langue un rôle essentiel, qu'ils ne remplissent nulle part plus complétement qu'en sanscrit, où toutes les gradations de voix et de temps se reflètent dans des participes fortement caractérisés. Il suffira donc de reproduire ici le tableau des participes et gérondifs indiens dans le verbe simple que nous avons pris pour modèle, et dont les représentants se retrouvent dans les diverses langues comparées.

### Lt. dissoudre.

### VOIX ACTIVE.

### Participes.

| Présent.                                                                | Futur 9. | Poter 1.          | Parfait. | Aoriste.   | Gér. et lnf. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|--------------|
| ( layan                                                                 | laisyan  | laitá             | liliván  | layitaván  | layám,       |
| Ind .<br>layanti<br>layat                                               | laisyati | laitri            | lilyusi  | layitavati |              |
| ( layat                                                                 | laisyat  | lait <del>i</del> | lilivas  | layitavat  |              |
| ( your                                                                  | λυσων    |                   | λελυκως  | λυσας      |              |
| Gr \begin{cases} \lambda \text{uourz} \\ \lambda \text{uov} \end{cases} | λυσουσα  |                   | λελυχυια | λυσασα     | λυειν        |
| λυον                                                                    | λυσον    |                   | λελυχος  | λυσαν      |              |
| Lat luens                                                               |          | luturus           |          |            | luere        |
| Goth lajands                                                            |          |                   |          |            | lajan        |
| Allem. laugend                                                          |          |                   |          |            | laugen       |
| Ang laving                                                              |          |                   |          |            | lave         |
| Franç. lavant                                                           |          |                   |          |            | laver        |
| Rus liuśćii                                                             |          |                   | limesii  | liwal, lil | liia         |

#### VOIX MOYENNE ET PASSIVE.

#### Participes.

|        | Présent.  | Fatar 9.    | Patur 1.  | Parfait.  | Aoriste.         | Ger. et In. |
|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| Ind    | liyamánas | laisyamanas | layahiyas | lilyánas  | láyitas<br>tinas | laitum      |
| Gr     | γησίτενος | γησοίτενος  |           | γεγηπενος | λυθεις           | λυτον       |
| Lat    |           |             | luendus   |           | lutus            | butum       |
| Goth   |           |             |           |           | lajans           |             |
| Allem. |           |             |           |           | -laugt           |             |
| Ang    |           |             |           |           | laved            |             |
| Franç. |           |             |           | e         | lavé             |             |
| Rus    | lïemyi    |             |           | liennyi   | lityi            | lit         |

On voit par ce tableau que les participes, si complets en indien, se reproduisent avec assez d'abondance en grec et dans les langues slaves, mais que partout ailleurs ils diminuent graduellement au point de se réduire à deux. Leurs suffixes diversement accentués peuvent tous se rèsumer en deux types, l'un nasal en n ou m, l'autre dental en t ou s; types dans lesquels on reconnaît clairement les désinences personnelles de l'indicatif, et, par suite, les principaux prouoms.

Le participe présent actif, qui persiste dans toutes les langues, et auquel se rapporte dans quelques-unes le participe moyen ou passif, peut se nuancer diversement dans les flexions radicale, directe ou contracte. Exemples :

|| As, être. Participe présent actif : San, Sati, Sat. G. (ἐτ) ἰων ου ἀν, ουσα, ον. L. -sens. A. seyend. B. sušóii. || I, aller. Part. act. : Yan,

Yati, Yat. G. (i) lων, lουσα, lov. L. iens. || Çi, reposer. Part moyen : Çayân-as, -â, -am. G. (κει) κειμενος, -η, -ον.

- || Bá, exister. Part. Bavan. 0. quan. L. Bens. AB. being. || bá, faire. Dadan. 6. rebuc. A. thuend. AB. doing. || Dá, donner. Dadan. 6. dolog. L. dans. IT. dando. || Síd., se tenir. Tisfan. 6. tovac. L. thus. T. slando. F. sland. (dant.
- || Ad, manger. Part. Adam. 6. łòw. L. edens. 00. idnads. A. exend. Al. ealing. || Yas, demeurer. Vasan. 00. wisands. A. tresend. I'Tr̄, perer. Taran. 6. expany. L. terens. 40. tairands. || Dem, dompter. Dāmyan. 6. čapumov. L. domans. 90. tamiands. || Ap, obtenir. Apayan. L. habens. 90. habands. A. habend. Al. hawing. IV. aerado. P. ayant.
- || Tan, étendre. Part. Tanvan. 6. τωνος. L. tenens. || Str., répandre. Part. act. Strinvan. 6. στρωννος. R. stroiascii. Part. moy. Strinundnas. 6. στρωννομενος. R. stroimyi.

Le participe futur indien a deux formes à l'actif comme au moyen lesquelles se partagent entre le grec et le latin.

- || Dd, donner. Part. fat. actif: Dásyan, spot, -syat. 0. домом, -тиох, -ov, Part. fut. moyen: Dásyamána, -d, -am, 0. домоцько, т. -vv, || Dd, Jaire. Dásyam. 0. домум. Dásyamána. 0. домум. Дазуамана. 0. домум. Damasyamánas. 0. домум. Damasyamánas. 0. домующего Dama
- || bd, donner. Purt. fut. act. : bdtd, \*trf, -tê. L. daturus, -tura, -tu-rum.—Part. fut. moyen : bdniyas, -d, -am. L. dandus, -a -um. || bam, dompler. bamité: L. domiurus. Bamaniyas. L. domandus. || ba, nature. bavité. L. futurus. B. budući.

C'est avec le participe en té que le sanscrit forme son futur complexe : l. dátá:mi, L. daturus sum. I. Éevitámi. L. futurus sum, etc.

Le participe parfait indien actif et passif ne s'est conservé qu'en grec et en russe. || Bu, nutre. Part. part. acuti : Babboun, -vani, -van. 6. rapp.rac.,
-won., -won. 1. Dywordin, -vin, -ee. || Sfd., 10 tenir. — Tanidom, -van.
-van. 6. dipmyne., -van., -van. || Vid., a volv. — Fidom, -unt, -van.
6. sib-uc, -un, -vc. || Lag, adherer. Actif : Lalagrain, -unt, -van.
6. lakypac, -un. -vc. B. kinuni, -unt, -ee. Moyen : Lalagdana, -d.
-wm. 6. lakypac, -un. -vc. B. Lielangi, -un.

Le participe aoriste ou prétérit indien est peu usité à l'actif, où il répond iacomplétement au participe aoriste gree; mais, au moyen et au passif, il fourait dans toutes les langues, avec le participe présent, un élément indispensable de la conjugaison. Issu immédiatement de types pronominaux, il présente en indien leurs deux formes principales, l'une en t, qu'on retrouve en grec et en latin, l'autre en n, conservée dans la flexion forte des Germains, dont la flexion faible s'adjoint, à l'exemple du grec, le verbe indien at, faire. Chez les Slaves on rencontre les trois terminaisons t, n, l; cette dernière toujours usitée dans le sens actif. Exemples.

- || Star, répandre. Part. aor. actif : Star-taván, -tavat, -tavat. 0. (στρο) στροισες, -σεσικ, -σεν. — Part. aor. passif : Startas, -td, -tam. 0. στροισες, --τη, -τον, Οι στροιδες -θεισες, -θεν 60. straujiths, -itha, -tih. A. -streut. All. streued.
- βû, naître. Aor. moyen: Bavitaván. 6. (φυ) φυσως.—Aor. passif: Bútas.
   6. φυτος. L. fatus. AM. been. R. byl, bywał.
- || Dd, donner. Part. pass. : Dattas @. (30) &0000, 50000, L. datus.
  R. dal, || Dd, faire. Ditas ou Hitas. @. (30) &000. A. -than. R. diel.
  || Sfd, se tonir. Sfitas. @. (002) overoc. L. status. All. stood.
  || T. stalo. P. -sta's del.

| Kr. produire. — Kriss. 6. (xgw) zgrorec. \* L. (crr.) areatus. || Dic., indiquer. — Diffiss. 6. (Sew) žerovec. L. (dic) dictus. || Virt., tourner. Virtias. L. (veerly versus. 60. wairths. || Ysij., joindre. — Tuktas: 6. (xgw) Zgrorec. L. (fyung) junctus. || Ysij., attelor. — Ysijits. 6. (xgw) Zgrorec. L. (fyung) junctus. || Ysij., attelor. — Ysijits. po. ked. || Lag., adhérer. — Lagnas. 60. (tig) figans. A. -legen. AB. lain. || Tir., porcer. — Tiritas on Tirnas. 6. (tep) typroc, typroc. L. (ter) trists, tersus. 60. (taurans. R. Aranyi.

Ce participe aoriste, si usité dans le discours, se rattache par ses désinences à l'infinití indien en tum, et au supin en tud, correspondant aux supins latins, grees, slavons; et se complète par des gérondifs en ya, dm, anai, ayám, et même asai, sai, dans les Vêdas, lesquels expliquent abondamment les autres infinitifs grees, latins et germaniques.

- || Dâ, donner. Infinitif indien. Dâtum, Gérondif. Dâtuâ, Dâya. Nom verbal. Dânam, Dânai. 6. inf. δονεκ. supin, δοτον. L. inf. dare. supin. datum, R. inf. dat'. gér. daia.
- I. aller. Inf. Aitum. Gér. Itya. 6. supin. crov, creov. L. supin. itum.
   R. gér. idia. || ζi, reposer. Inf. ζayitum. 6. inf. κεισθκ. R. inf. -koit'.
- || Dam, dompter. Inf. Damitum. Ger. Damanai. G. δμητον, δαμακίν.
  L. domitum, domare. GO. tamian. A. zähmen. A. H. tame.
- || Bū, exister. Inf. Bavitum. Gér. Bavanai. G. qova. L. fieri. B. by-wat', byt'. || As, être. Inf. vêdique : Asai. L. esse. IT. essere, et tous les infinitifs en re (1).
- (1) Il a pu se glisser dans le cours de ces nombreux exemples quelques fautes d'impression, quelques inadvertances, que les lecteurs indulgents excuseront et corrigeront facilement.

### V.

# VOCABULAIRE ÉTYMOLOGIQUE.

Les racines, écho spontané de chaque impression, de chaque pensée primitive, existent virtuellement dans toutes les langues, mais elles y sont communément voilées sous l'enveloppe de syllabes accessoires qui souvent modifient leurs formes au point de les rendre méconnaissables. Aussi la filiation des mots, leur analogie véritable, sur lesquelles les Grecs et les Romains n'avaient que des idées très-vagues, ont-elles longtemps échappé aux recherches studieuses des modernes, qui n'ont pu que les deviner, les entrevoir partiellement, jusqu'au moment où une grande découverte est venue subitement les éclairer. Le sanscrit, révélation brillante des origines de nos idiomes, a soudain projeté sa lumière et sur l'Asie et sur l'Europe, unissant en un seul faisceau les manifestations d'une même race, qui, des vallées de l'Himalava s'est étendue jusqu'à l'Atlantique. La langue traditionnelle de l'Inde, perpétuée dans les sanctuaires, et transmise, sans altération sensible, à travers les générations, est comme un miroir où viennent se refléter visiblement tous nos idiomes; et, chose merveilleuse, le plus

ancien du système est en même temps le plus logique, le plus complet.

Dès une époque très-reculée, dont on ne saurait préciser la date, les grammairiens indiens, exerçant sur leur belle langue leurs patientes investigations, ont eu l'idée d'en extraire les racines, c'est-à-dire les verbes dépouillés de leurs flexions, et d'expliquer ainsi l'enchainement de toutes les dérivations secondaires. Ce docte travail, rédigé avec soin et répandu de temps immémorial dans toutes les écoles brahmaniques, contient environ quinze cents monsyllabes, classés dans un ordre méthodique et représentant autant de verbes, simples, avec indication de leur valeur, de leur conjugaison, des dérivés qui en résultent.

Toutefois, pour utiliser ce monument dans l'intérêt de la philologie générale, on ne saurait songer à l'Offrir sous la forme que ses auteurs lui ont donnée dans un but exclusivement national. Malgré le soin minutieux qu'on y remarque, les sens donnés aux mots sont trop vagues, trop flottants, pour servir de règle positive; souvent aussi les mêmes monosyllabes y reparaissent sous des flexions diverses, souvent on y trouve des types tombés complétement en désuétude. Faisant abstraction de ces répétitions, devenues oiseuses pour notre Europe, on trouve qu'environ cinq cents racines, plus du tiers du nombre total, y maintiennent leur valeur primitive de la manière la plus frappante, et expliquent, par les dérivés qui servent à déterminer leur sens réel, les racines et les dérivés qui leur correspondent en grec, en latin, en

r - Const

gothique, en allemand, en lithuanien, en slavon, en celtique, et dans tous les idiomes modernes; moisson immense que nous recueillimes en partie dans notre Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde, et qu'après trente années nous présentons encore d'une manière plus nette et plus précise. Car, si nous ne pouvons abdiquer l'honneur de l'avoir jadis mise en lumière, nous reconnaissons que de savants travaux, que des observations judicieuses, nous ont fait modifier certains points de vue dans ce riche et éblouissant domaine, où le mirage est souvent à craindre si l'on ne s'appuie fortement sur le sol. C'est à quoi nous avons aspiré sans avoir souvent à nous dédire, en voyant la plupart de nos conclusions confirmées en Suisse. en Allemagne, en France, par des philologues distingués dont nous citons les noms avec un juste éloge, quoique, venant après nous, ils se soient abstenus de nous citer (1).

L'ordre dans lequel nous avons rangé les racines, écrites en lettres romaines et suivies de leurs dérivés, est celui de notre alphabet harmonique, peu différent de l'alphabet sanscril: d'abord voyelles et liquides; puis siflantes et nasales, en tête des dentales, des gutturales, des palatales, des labiales de chaque classe; puis isolément les

<sup>(1)</sup> Pictet. Origines Indo-européennes. Genève, 1859-63. — Kulm. Zeitzlen! If für Sprachlehre. — Schleicher. Compendium vergleichene Germanntil. — Curtius. Griechische Etymologie. Leipig.; Edos. Si nous revendiquons ici quelque priorité, co n'est pas en faveur de la traduction allemande de notre ouvrage, surchargée d'une foule d'additos étragères, mais de l'éthiton originale du Parallèle. Paris, 1836.

linguales. Les idiomes comparés sont le grec, le latin, le français, le gothique, l'allemand, l'anglais, le russe. On retrouvera ainsi en ordre régulier beaucoup de mots mentionnés dans la partie grammaticale; on en remarquera aussi de nouveaux qui n'avaient pu y prendre place. Il est presque inutile de dire que les mots ainsi comparés penvent offrir une analogie parfaite de sens, de son et de flexion, ou une analogie approximative, quelquefois même douteuse, mais probable; et que, dans les rapprochements des verbes, on doit considérer le passage du radical, marqué d'un astérisque, au dérivé soit actif ou passif, d'où résultent des divergences peu conciliables au premier abord, quoique parfaitement expliquées par les gradations successives que la concision de l'ouvrage nous a forcé de supprimer. D'ailleurs, nos résultats, tout consciencieux qu'ils sont, peuvent donner lieu à des objections de détail, que nous accueillons volontiers d'avance, mais sans renoncer au cadre que nous nous sommes tracé.

Toute racine est monosyllabique, et l'hébreu luimeme présentait ce caractère à son début, avant l'introduction des points voyelles. Mais nous savons qu'on a voulu depuis diminuer de beaucoup le nombre des types indiens, en les groupant, en les décomposant, en les analysant à l'infini. On a prétendu construire ainsi une langue aryenne antérieure au sanscrit; langue fort simple sans doute puisqu'elle se réduirait à quelques radicaux diversement appliqués, ou plutôt aux sons élémentaires de Talphabet. Qu'une pareille langue, réunissant le

verbe, le nom, l'adjectif en un seul bloc, ait régné à l'origine de l'humanité, qu'elle persiste même en Chine. nous l'admettons; mais avec cette importante réserve que les Chinois et les peuples de l'extrême Asie ont quatre ou cinq tons pour prononcer le même monosyllabe (1), et qu'il est foncièrement impossible d'en retrouver la trace chez les Aryas. D'ailleurs s'il est vrai que certains types communs aux Sémites, aux Chamites, aussi bien qu'aux Japhétides, soit turaniens, soit arvens, aient précédé le sanscrit le plus anciennement connu, nous en concluerons qu'il exista une phase de langage plus simple, plus restreinte avant la dispersion des peuples de race blanche; mais nous ne prétendons pas reconstruire cette langue, de peur de bâtir dans les nuages. Possesseurs de plusieurs centaines de racines indiennes exactement semblables à celles qui sont répandues dans leurs idiomes, quel intérêt ont les Européens à répudier ce trésor, à le morceler, à l'anéantir quand il suffit d'y puiser pour éclairer à sa lumière toutes les manifestations de la pensée dans notre civilisation actuelle? Nous ne pouvons donc nous associer à l'idée de ce progrès rétrospectif, Nous aimons mieux maintenir la séve vivante qui anime ces racines, ces rameaux et ces fleurs, s'épanouissant dans la belle langue sanscrite et semant sur l'Europe leurs germes fécondants, que de

<sup>(1)</sup> Voir à ce sujet les Remarques de M. Léon de Rosny sur les formes antiques du chinois, du siamois, du japonais.

réduire les mots à des formules stériles. Voila pourquoi notre méthode reste la même, non par apathie, mais par principe.

Après avoir usé dans la partie grammaticale d'un système de transcription aussi exact que possible, afin de bien marquer l'analogie des désinences indiennes avec celles du grec, du latin, du gothique, nous pourrons dans la suite de cet ouvrage, où il s'agit de mots entiers, et surtout dans les Extraits poétiques où tous s'enchaineront entre eux, adopter la méthode littéraire de la transcription de Nancy, qui, diversifiant les voyelles, écarte une monotonie apparente. La filiation des mots n'en sera pas moins claire, d'après les règles émises au commencement, et tout ce que la concision des tableaux ne nous a pas permis de développer, le sera, sans aucun doute, par l'intelligence des lecteurs (1).

<sup>(1)</sup> Cest ainsi qu'en conservant l'ensemble de notre méthode, on peut facilement substituer aux diphthongues ai, au, di. du, les voyelles longues ê, â, z, p; et marquer les liquides â, β par ñ, p ponctués; mais sans renoncer à s, m, signes distincts d'assonances finales en ous croyons utile de maintenir. L'ordre du Vocabulaire sera donc: 1. Voyelles, A, Â, A, I, Î, AI, U, Û, AU. 2. Liquides v, v. 3. Siffiantes et Dentales, s, s, s, N, D, D, T, T, ST, ST. 4. Gutturales et Palatales, B, T, Q, Q, Î, J, K, K, C, C, KS, SK, SK. 5. Labiales, M, B, B, P, Ş, SP, SF. 6. Linquides, I, R.

T

## VOYELLES.

## A, Á.

La voyelle a bref de l'indien correspond dans les autres langues à presque toutes les voyelles brèves : en grec a,  $\epsilon$ , v; en latin a, e, u, ainsi que dans les idiomes germaniques et slavons. La voyelle d long représente ordinairement en grec n,  $\omega$ ; en latin, ainsi qu'ailleurs,  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  longs.

## AS, être, exister.

G. icr., ciµu. L. esr., sum. Ce verbe fondamental, commun à toutes les langues indo-européennes, a subi diverses modifications aux deux premières personnes du présent, mais la troisième est partout semblable. Indien Asti. Grec tez.. Latin est. Français est. Gothique ist. Allemand ist. Anglais is. Russe est. — Les principaux dérivés indiens, conservés dans les langues de l'Europe, sont: || San. Sat., Sat., étant. G. ivev, ivvza, iev. L. -sens. A. seyend. || Satyas, réel. G. ivev, || Sattvam, essence. G. ivex. || Sattvam, essence. G. ivex.

## AS, mouvoir, lancer.

G. to\*, and || Asu, Asyam, souffle, bouche. L. os. || Asis, glaive. L. ensis. || Asuras, esprit vital; d'où Ahura-mazda, le bon génie des Perses, et peut-être les Æsir des Etrusques, les Anses des Goths, les Ases des Scandinaves.

#### AS, rester, fixer.

G. ἐω\*, ἡμαι. || Āsanam, fixitê. L. otium. Go. azi. || Asti. os. G. ὀστεον. L. os. || Aštis. noyau, nœud. G. ὀζος. Go. asts. A. ast.

#### AN, mouvoir, atteindre.

G. tω\*, τω. Go. ana. || Ânas, Anilas, air, souffle. G. τωμως. L. animus, anima. Go. ande. || Antas, but, fin.
G. τω, τωντις. Go. andeis. A. ende. An. end. || Antaram,
interieur. G. τετρου, τωτρου. L. antrum.—A cette racine
de mouvement se rapportent les particules indiennes
et européennes Å, vers, Anu, après, Antar, entre, et
l'adjectif Anyas, autre. G. τλλος: L. alius, A. ander.

## AT, mouvoir, surgir.

G. ἀω, ἀττο. || Âtis, oiseau. G. ἀτος. || Âtman, souffle, àme. G. ἀντρων. Go. ahma. A. athem. — A cette racine se rapportent les mots Ati au-dessus, Ati auprès, Adas, celui-là, Âdis, Adimas, premier.

## AD, manger, dévorer.

G. còa, izôua, L. edo. Go. ita. A. esse. An. eat. R. iem. || Adan, mangeant. G. còa. L. edens. || Attas, mangé. L. esus. || Adanam, nourriture. R. iedene. || Adakas, vorace. L. edax. R. iedok.

#### AY, aller, traverser.

G. siµ. L. eo. || Ayi, allons! L. eia. || Âyus, temps. G. zis, ziw. L. ævum. Go. aius. || Âydu. toujours. G. aiu. A. ewig. An. ever. || Âyatiş, durée. L. ævitas. ætas. || Ayas, Âyasam, pointe, fer. L. æs. Go. aiz. A. eisen,

AH, résonner, parler.

G. aw, aiw. L. aio. Go. aika.

AC, traverser, pénétrer.

G. κ΄γω\*, κ΄γκυμι. L. aceo, acua. || Agris, pointa. G. κκο. L. acies. Go. ahs. || Agrian, faite. G. κκρο. L. acumen. || Âgus, prompt, vif. G. ώνως, έξως. L. acer. || Âgvas, cheval. G. έχως\*, innoc. L. eguus. A. ehu\*. || Agvin, équestre. L. eguins.

AG, AJ, mouvoir, darder.

G. άγως, ἀιστω. L. ago. || Agras, élevé. G. ἀκρος. || Añfis, moteur. G. ἀγος. L. agens. || Afas, bouc. G. αξ. || Agnis, feu. G. αίγλη. L. ignis, R. agn'.

## ANG, aller, serrer.

6. ἐγχω. Ł. ango. A. enge. R. uzw. || Ańgas, rapproché. G. ἐγχι, ἐγνω. L. angustus. A. eng. || Aṅgam, Aṅkas, jointure. G. ἐγκων. L. angulus. A. ecks. || Aṅgul, doigt. G. ἐγκων. || Ahis, serpent. G. ἐγω. L. anguis. A. unke. R. wz.

Ab, frapper, nuire.

G. ἀχω. | Ağam, pêchê. G. άγος. || Ańhas, mal. G. ἀχος. A. ach. An. ache.

AÑÍ, couvrir, enduire.

L. ungo. || Añjanam, enduit. L. unguen.

AC, ANC, honorer, vénérer.

G. αζω, άγαω. Go. ahia. A. achte. || Akhā. Attā. mère, aïeule. G. άττα. Go. aithei. A. ātte. R. otec.

## AC, AKS, étendre, occuper.

G. ἀξω. || Akἐas, Akἐi, œil. G. ὑκκος, ὁσσος. L. oculus.
Go. augo. A. auge. An. eye. R. oko. || Akἐas, timon,
roue. G. ἀξων. L. axis. Go. ahsa. A. achse. R. os'

AV, aimer, vouloir.

G. οίω, οίομαι. L. aveo. | Avan, désirant. L. avens.

#### AV, soutenir, supporter.

G. οίω\*, οίσω. || Avis, bélier, brebis. G. οίς. L. ovis. Go. awi. An. ewe. R. owen. || Avilá, agnelle. L. ovilla.

AM, vénérer, respecter.

L. amo. | Ambā, mère, aïeule. G. ἀππα. L. avia, amita. A. amme.

AM, souffrir, rejeter.

G. έμεω. || Âmas, cru. G. ώμος. || Amlas, amer. L. amarus.
AB, AMB, aller, mouvoir.

G. iπω'· | Ap, eau. L. aqua. Go. ahwa. A. ach'. || Apmas, courant. L. amuis. || Ambas, liquide. G. δράβος. L. imber. || Abram, nuage. L. umbra.—A cette racine se rapportent les mots Api, auprès; Abi, autour; Apa, loin; ainsi que l'ancien pronom Ava, celui-là.

AP, occuper, tenir.

G. άπτο, άφτω. L. apiscor, habeo. Go. haba. A. habe. An. have. || Âptas, tenu, joint. G. άπτος. L. aptus. || Aptis, contact. G. άψις. || Aptus, membre. G. άψος.

AL, remplir, combler.

G. εἰλω\*, οὐλω. L. alo, -oleo. Go. alia, A. ale\*. || Alam, beaucoup. G. ελις. || Âlas, spacieux. G. ελις, όλος.

Go. alls. A. all. An. all. || Alitas, accru. L. altus.
Go. aliths. A. alt. An. old.

ARV, rompre, fendre.

G. dow. L. aro. Go. aria. A. are. An. are. R. oriu.

ARH, suffire, pouvoir.

 G. ἀρχω, ἀρχω. || Arhas, digne, principal. G. ἀρχος, ἀρχι-A. erz-.

#### R, A.

Cette semi-voyelle indienne, correspondant à  $\alpha\rho$ ,  $\epsilon\rho$ ,  $\epsilon\rho$ ,  $\epsilon\rho$ ,  $\epsilon r$ , er, er, or, soit en grec, soit en latin et dans les autres langues, trouve ici naturellement sa place.

## R, A, aller, atteindre.

G. ἀρω, ἀιρω. L. orior. || Aram, vite. G. ἰρι-. || Aris, guerrier, ennemi. G. ἀρκ. || Aras, airain, fer. G. ἀρκ. || Aryas, Aryas, vaillant, noble. G. ἀρκ. ἀρκοε. || Ira. terre. G. ἰρα. De là les mots Arie, Iran, pays des Indiens et des Perses primitifs.

## A, AD, mouvoir, surgir.

G. ἀρω, ὁρω. L. oriôr. ordior. || ჰετίε, ἐειω, cours, marche. G. ἀρεις. L. ortus. || Δετίε, ἀιωse. L. ars. A. art. || ჰειω, ἐεοοnd, d'où peut-être Go. airtha. A. erde. An. earth.

# ÆĆ, élever, célébrer.

G. ἀραω. || ,Ré, prière. G. ἀρα, d'où les mots .Rg, 1<sup>et</sup> Vèda, et .Riis, poète sacré. AKŚ, blesser, briser.

G. άρασσω. | Rkias, ours. G. άρκτος. L. ursus.

# 1, f, Al.

La voyelle i se maintient partout sous les formes  $\iota$ ,  $\alpha$ ;  $\iota$ , e. La diphthongue  $\ell$  ou  $\alpha i$  correspond à  $\alpha \iota$ ,  $\alpha \iota$ ;  $\alpha \iota$ ,  $\alpha \iota$ .

I, aller, marcher.

G. τω\*, ετμ. L. eo. || Yan, allant. G. των. L. tens. || Itiş, marche. G. τθυς. L. itus.

1, IS, lancer, poursuivre.

G. iεω\*, iεμαι. || Iŝus, flèche. G. iως. || Iŝtis, désir. G. iστης.
 || Iŝmas, amour. G. iμερος.

IT, IND, mouvoir, diriger.

G. ibuo. L. ito. R. idu. — D'où les mots indiens Indus, lune; Indras, Aindri, roi et reine du ciel.

ID, IND. briller, brûler,

G. κύρω. A. eite\*, heitze. An. heat. || Iddas, ardent. G. κώρς. L. assus. A. heiss. An. hot. || Aidas, chaleur. G. κύρς. L. κεstus. Go. eit. A. hitze. — A cette racine on à la précèdente se rapporte G. κύρη, κύρς. L. κether. A. heitere.

iD. chanter, célébrer.

G. ἀειδω. || Îḍā, hymne. G. ἀοιδη, ώδη.

Alb, croitre, gonfier.

G. οίδαω\*. | Údas, sein. G. οίθαρ. L. uber?

lC, tenir, posséder.

G. ἐχω, ἐχω. Go. aih. A. eige, hege. An. owe. ¶ Iças, Içvaras, maître, seigneur. G. ἰσχων, ἰσχυρος.

IK, mouvoir, lancer.

G. iuw. L. ico, jacio. A. jage. R. iezzu.

IC, poursuivre, désirer.

G. iew. L. egeo. A. eische, heische. An. ask. R. išću.

IL, courir, hater.

G. Daw, Inhlu. A. eile. | Han, agile. G. Dawn.
TR, aller, devier.

G. έρρω. L. erro. A. irre. An. err. || Iranas, désert. G. ἐρημος. ÎRS, envier, haīr.

G. ἐριζω. L. irascor. R. iariu. || İrŝā, haine. G. ἐρις. L. ıra. || İrŝitas, irrité. L. iratus. R. iaryi.

# U, Ú, AU.

La voyelle u se maintient sous les formes v, ov; u, o; la diphthongue d ou au correspond à av, ev; au, eu.

U, résonner, crier.

G. ανω. L. ovo.

US, briller, brûler.

G. αίνα. L. uro. || Uŝas, lueur. G. αίνας, ήνως. A. ost. An. east. || Uŝa, Uŝast, aurore. L. aura, aurora. || Uŝman, chaleur. G. ἀμαρ, ήμερα. US, ÚS, percer, pénétrer.

G. ἀχω. || Uἐά, vase; d'où pent-être G. ἀχς, οὺς. L. auris. Go. auso. A. ohr. R. ucho?

ÜN, öter, réduire.

G. ὑνω, || Únaş, réduit. G. ἐννις, ἐν. L. unus. Go. ains. A. ein. An. one, an, a. A cette même racine se rattache le privatif. G. 2ν-, 2-. L. in-. A. un-.

UD, UND, couler, mouiller.

G. ∞s. L. undo. || Udam, eau. G. ∞s. L. udum, unda. || Vaudam, || ilquide. Go. vato. A. wasser. An. water. R. woda. || Udras, amphibie. G. νδρος. A. otter. An. otter. R. wydra.

UC, réunir, accroître.

G. ἀεξω, ἀνξω, L. augeo. Go. auka. A. auche\*. || Uéyan, croissant. G. ανζων. L. augens. || Uééan, letév. Go. auks. A. hoch. An. high. || Ukèan, taureau. Go. auksa. A. coks. — A cette racine se rapporte le préfixe Ut, en haut, et ses dérivés Uttaras, Uttamas, supérieur, suprème.

AUÍ, vivre, prospérer.
G. Σγικω\*, ύγικωω. || Aujas, force. G. ύγικς. L. vigor. || Aujas, flux. G. ώγην.

UB, UMB, entourer, remplir.

G. ἀπω\*, ἀφαω. || Uba, Ubáu, tous deux. G. ἀμφω. L. ambo. Go. bai. R. oba. — De là les préfixes indiens Upa, auprès, Upari, sur.

UL, darder, brûler.

G. είλεω. || Ulká, flamme. G. άλεα. L. vulcanus.

UR, mouvoir, étendre.

G. δρω. L. orior. || Uruṣ, vaste. G. εὐρυς. || Uras, masse. G. εὐρος. || Urddaṣ, Urdvaṣ, élevé. G. δρθος. L. arduus.

ÛRN, couvrir, revêtir.

G. εἰρω. L. orno. || Úrṇā, laine. G. ἐρεα. || Uraṇas, bélier.
 G. ἐρρας. L. aries.

ÛRÍ, presser, agir.

G. εἰργω, ἐργαζω. L. urgeo. Go. waurkia. A. wurke.
 || Ûrfas, effort. G. ἐργου. A. werk. An. work.

II.

LIQUIDES.

Y.

La liquide indienne y correspond en grec à  $\iota$ , quelquefois à  $\zeta$ ; partout ailleurs à i ou g.

YÀ, mouvoir, aller.

G. εμαι. | Yánam, véhicule. G. πνων. YU, unir, accroître.

G. izw.\* L. juvo. || Yūs, melange. L. jus. || Yūtis, accord. L. jus, jussus. || Yuvan, jeune. L. juzenis. Go. jun gs. A. jung. An. yuung. R. iunyi. || Yavas, céréale. G. izz. || Yavas, jet, activité; d'où peut-être le nom national de Yavanas. G. izwīs, qui, dans tout l'Orient, a désigué les anciens Grecs.

YAT, s'exercer, s'efforcer.

G. Bouxi. L. utor.

YUD, repousser, combattre.

G. ώθεω. L. odi. || Yud, Yudam, lutte. G. ώσες. L. odium.
 || Yudmas, bataille. G. ώσμος, ύσμους.

YAJ, honorer, consacrer.

G. ἀζω, ἀγιζω. || Ydgas, expiation. G. ἀγος. || Yaf, Yafnas, pur, sacré. G. άγιος, άγιος. || Iŝtas, adorable, origine du mot persan Ized, bon génie.

YUÍ, joindre, attacher.

G. ζευγω<sup>α</sup>, ζευγω<sub>α</sub>. L. jungo. Go. juka. A. joche. An. yoke. || Yuf. Yugyas, liè, uni. G. -ζεὺ, ζυγως. L. jugam, joug. G. ζυγω. L. jugum. Go. juk. A. joch. An. yoke. R. igo. || Yuktas, joint. G. ζευζως. L. junctus. || Yuktis, jonction. G. ζευζως. L. junctio. || Yaujitas, attelè. G. ζυγωξως. L. jugatus. || Yauktram, attache. G. ζυγωξρω. L. junctura. || Yugman, attelage. G. ζευγω. L. jugamentum.

YUC, languir, croupir.

G. iavo. L. jaceo. | Yuccan, indolent. L. jacens.

YAM, lier, maintenir.

G. γιμω. L. emo\*, -imo. R. imaiu. || Yamam, couple, G. γιμως. || Yamis, bru. C. γιματες. || Yamans, jurneau. L. geminus. || Yamas le génio de la justice et de la mort, devenu Jima ou Jernschid chez les Perses.

#### V.

La liquide indienne v se rend en grec, comme initiale, par l'esprit doux (') qui a remplacé le digamma F; partout ailleurs elle reste v ou w.

## VA, mouvoir, souffler,

G. ἀω', ἀκμι. Go. waja. A. wehe. R. wieiu. || Váyus, Váyus, air. G. ἀκρ. L. αer. || Vátis, Vátas, vent. G. ἀκτω, ἀκτως .
L. ventus. Go. winds. A. wind. An. wind. || Vátir, autan. A. wetter. An. weather. R. wietr.

## VI, aller, passer.

G. iω', iκμι. || Vi-, loin. L. ve-. R. vcy-. || Vi, elan. L. vis. || Vis, oiseau. L. avis. || Vijam, semence, œuf. G. ώων. L. ovum. A. ey. An. egg. R. iaico.

#### VAI, enlacer, entourer.

G. τω\*, τίμαι. L. vieo. R. wiiu. || Vaiman, tissu. G. τίμα. || Vaitras, jone, tige. G. ττα. L. vitis. An. weide. R. wietw'.

#### VAS, être, subsister.

G. εiμ. Go. wisa. A. war. An. was || Vasu, être. G. εὐσια. A. wesen.

### VAS, occuper, couvrir.

G. iuat. L. vestio. Go. wasia. || Vastu, ville. G. acru. || Vastyam, foyer. G. icrus. L. vesta. || Vastram, vêtement. G. icon. L. vestis. Go. wastr. An. wastr. || Vasatis, ombre. A. west. An. west, et peut être Vesper. || Vasnam, Vanam, abri. Go. winia?

VIS, lancer, répandre.

G. inu. | Vis, Visam, jet, poison. G. ioc. L. virus.

VAN, servir, chérir.

G. δινήμι. L. veneror. A. winne. || Vanitá, bien-aimée.
 A. wonne, et probablement la déesse Vénus.

VAD, énoncer, parler.

G. idea, aidaa. || Vadas, discours. G. aide. || Vadis, orateur. G. ides. L. vates.

VID, discerner, savoir.

G. είδω, αδεω. L. video. Go. wila, wail. A. weiss. An. wil.
R. wizu, wiedaiu. || Vid, Vaidan, discernant. G. είδω.
L. videns. || Vidyas, savant. G. είδως. || Vittas, sn.
L. visus. || Vidyā, perception. G. είδα. A. wilz. An. wil.
|| Vaidas, Vaidanam, science, connaissance. G. είδω.
είδουα. A. wissen. R. wiedienie. || Vailti, connaisseur.
G. είσωρ. A. veiser.

VID, VYAD, briser, séparer.

G. ιδω\*, ιδιοω. L. -vido. || Viddas, séparé. G. ιδιος. || Vidas, distinct. G. -ειδος. R. wid.

VAD, VAST, frapper, détruire.

G. άταω, ούταω. L. vasto. A. wüste. An. waste. | Vastitas, détruit. L. vastatus. A. wüst.

VAT, lier, enlacer.

L. vieo, veto\*. Go. witha. A. wette\*, winde. An. wed, wind. | Vatt, Vatas, lien, bande. L. vitta. A. waat. An. weed. VAII, mouvoir, porter.

G. żyws. L. veho. Go. wiga, wagia. A. wege, wiege. An. wag weigh. R. wezu, wedu. || Yahas, Yahan. portant. G. -życ. L. vehens. || Yahas, Yahd. route, flot. L. vehar, via. Go. wigs, wegs. A. weg, woge. An. way, wave. || Yahas, Yahanam, Yehicule. G. życ. L. vehes. Go. wagns. A. wagen. An. waggon. R. wezenie.

VAC, VAC, souhaiter, désirer.

G. είχομαι. L. voveo. Go. weiha. A. weihe, wünsche. An. woo, wish. || Uçt, souhait. G. είχη. || Vaçam, Váñčd, désir. L. votum. A. wunsch.

VIC, pénétrer, occuper.

G. iωs, οίγνου. || Vaiças, Aukas, demeure. G. είως. L. vicus. Go. weiks. A. wick. An. weik. H. wes'. || Vaiçman, maison. G. είκρις. || Viçνas, tout. R. wes'. || Viç, Vdiçyas. G. είκρις, colon indien; de là aussi le nom du dieu Viçnus, conservateur des êtres.

VAJ, VANK, aller, serpenter.

G. οίχομαι. L. vagor, vacillo. A. wanke, wakle. An. wag, waggle. Vankas, détour. A. wanken.

VII, mouvoir, agir.

G. υγιω\*. L. vigeo. || Vaigas, elan. L. vigor. || Vaigin, actif. G. υγικ. L. veges. A. wacker.

VAC, énoncer, parler.

G. ήχεω. L. voco. || Vaéas, Váé, son, voix. G. ήχος. L. vox. || Vaktr, parleur. G. ήχετης. L. vocator.

#### - 180 -

VIĆ, séparer, éloigner.

G. tixu. A. weiche. | Vicis, cours. L. vix. Go. wiko.

VAKS, grossir, croftre,

G. αὐξω. Go. wahsia. A. wachse. An. wax. || Vaxas, poitrine. A. wuchs.

VAM, lancer, vomir

G. ἐμεω. L. vomo. || Vántis, jet. L. vomitus. || Vamā, sein. Go. wamba. A. wamme. An. womb.

VAP, semer, tisser.

G. ἐπω, ὑφαω. L. operor. A. übe, webe. An. weave. || Võpas, Vapus, tissu, substance. G. ὑφε; L. opus. A. -neebe. An. web; et probablement Ops, déesse de la fécondité, analogue à l'allemand werb. à l'anglais wife.

VAIP, mouvoir, trembler.

G. iaπτω. L. vibro. Go. wefwa. A. webe. An. wave.

VAL, VLİ, aimer, choisir.

G. ∂ω\*, ελδομα. L. volo. Go. walia, wilia. A. wähle, will. An. will. R. woliu.

VIL, VALL, couvrir, soutenir.

G. είλω, εύλω. L. vello, valeo. || Vailam, Vallar, enclos, rempart. G. είλη, είλαρ. L. vallis, vallum. A. wall. || An. wall. || Vallitar, compacte. L. vallidus. Go. waila. A. woll. An. well.

VAIL, mouvoir, tourner.

- G. ἐλαω, είλεω. L. volo, volvo. A. walle. An. wheel. R. walia.
  VALG, tourner, agiter.
- G. δλω. A. walke. An. walk, R. woloku. || Valgā, bride. G. δλω.

#### V.R., VAR, choisir, préférer.

G. ἀρω<sup>\*</sup>, αίρω, ἰρωω. L. vereor. Go. weria. A. chre, -wahre. An. -ware. R. wieriu. || Varas, amour. G. ἰρος, ἰρως. || Varas, ibon. G. ἀρα. Go. αἰτ. || Variyas, supérieur. G. ἀρωων. Go. airiza. A. cher. || Variyas, superime. G. ἀρωτος. Go. airists. A. cerst. || Varyas, accompli. L. verus. A. wahr. || Vriyas, acceptable. G. ἀρτος. Go. wairis, A. werth. An, worth. R. wiernyi.

### VA, VIR, couvrir, défendre.

G. ἀρω, ἰρνω. Go. waria. A. wahre, wehre. An. ινακ. || Varas, Viras, ėρουχ, guerrier. G. ἀρας, οὐρς. L. vir. Go. wair. || Vird, matrone. L. virago. || Viryam, foree. L. vis, vires. || Varman, armure. G. ἰρνμα. L. arma\*. || Varunas. G. οὐρανος, le ciel, puis la mer chez les Indiens.

## VAS, arroser, féconder.

G. δρω, ἀρδω. || Vár, Vári, liquide. G. δρος. || Varšas, pluie. G. δροπ. || Vršas, måle, taureau. G. ἀρσπν, ἀρρπν.

# VAT, tourner, devenir.

G. ipia. L. verto, versor. Go. wairtha. A. werde. R. werću. || Vřttis, tourné, dirigé. L. versus. Go. wairths. A. warts. An. wards. || Vřttis, tournure. L. versus. || Vřttam, rythme. L. verbum. Go. waurd. A. wort. An. word.

## VARK, saisir, absorber.

L. voro. A. würge. || Vrkas, loup. L. vorax. Go. wulfs. A. wolf. An. wolf. R. wilk.

ш.

### SIFFLANTES ET DENTALES.

## S, S.

La sissante dentale s se maintient comme initiale s dans toutes les langues, excepté en gree, où elle se change souvent en esprit rude ('). La sissante cérébrale s, rarement initiale, a la même valeur.

#### SU, lancer, produire.

G. pewo, amo, ino. L. sao', sero. Go. saija. A. sio. An. sow. R. siein. | Su, fortement. G. eix, vi. | Saugs, Bux, génération. G. ew., vior. | Sátis, production. L. satus. Go. seths. A. saat. An. seed. R. siew. | Sutas, Sutd. ills, fille. L. satus, sata. | Súmas, Súmus, fils. G. inc. Go. sums. A. sahn. An. son. R. syn. | Súmus, soleil. Go. sumno. A. sonne. An. sun. | Sawifr. soleil. créateur. L. satur. | Saumas, lune, fécondante. L. semen? | Strt (pour Sutr), femme, génératrice?

## SI, SIV, lier, coudre.

L. sue. Go. siwie. An. sew. R. šiiu. || Sătas, Syîtus, lie, cousu. L. sutus. An. sewd. R. šityi. || Sûtram, liaison. L. sutura. || Stman, bordure. A. saum. An. seam.

SÅI, SAU, s'affaisser, cesser.

Ġ. ὶωω. L. sio\*, sino. || Sitas, affaissė. L. situs. || Sdyam, soir. L. serum.
SAN, servir. aimer.

G. aaw. L. sano. A. sühne.

#### SVAN, retentir, résonner.

L. sono. R. zweniu. | Svanas, son. G. airoc. L. sonus. Go. sangws. A. sang. An. song. R. zwon. | Svanitam, bruit. L. sonitus. || Svanaças, bruyant. L. sonax.

#### SAD, SAD, s'asseoir, asseoir.

# SÅD, combler, achever.

G. ἐδεω. L. satio. || Sádus, comblé. L. satur. Go. sads. A. satt. R. sytyi. || Sádu, complétement. G. ἐδον. L. satis.

#### SVAD, goûter, savourer.

G. ἀδω\*, ήδω. L. suavio. || Svádus, doux. G. ήδως. L. suavis. Go. sutis. A. sūss. An. sweet. || Svádas, Svádanam, saveur. G. ήδω, ήδωπ.

### SVID, transpirer, suer.

G. idoo. L. sudo. A. siede. An. seeth. | Svaidas, sueur. G. idoo. L. sudor, A. schweiss. An. sweat.

# SAG, couper, rompre.

L. seco. A. sage. An. saw. R. sieku.

## SAJ, SAÑJ, joindre, adbérer.

G. oayw, oasow. L. socio. | Saffá, cotte, cuirasse.

G. σαχπ, σακκος. L. sagus, saccus. || Saktas, joint.
 G. σακτος. || Saká, Sakí, ami, amie. L. socius, socia?
 SAĆ, aller. suivre.

G. inco. L. sequor. Go. sokia. A. suche. An. seek. R. sieśću.

Slć, arroser, humecter.

L. sugo. A. seiche, sauge. An. soak, suck. R. sosu. | Saikas, liquide. L. succus.

#### SAMB, SAM, lier, unir.

G. tμωs. L. similo. A. sammle. || Sa, Sam, avec. G. άμα, ainsi que συν. L. cum. || Samas, Samtyas, égal. G. tμως, tμωως. L. similis. Go. sama. A. sam. An. same. R. samyt. || Sami, demi. G. έμι. L. semi.

#### SVAP, reposer, dormir.

G. ittero. L. sopio. A. suebe<sup>\*</sup>. R. spliu. | Scápas, assoupissement. L. sopor. Go. sleps. A. schlaf. An. sleep. | | Scapaus, sommeil. G. itter. L. somnus. R. spanie. | | Suptas, endormi. L. sopitus.

#### SAL, mouvoir, jaillir.

G. ἐλωω\*, ἀλλομαι. L. salio. Go. salta. || Salam, eau. G. σαλος, άλς. L. salum, sal.

#### S.R., couler, tirer.

G. συρω. L. sero. || Sirá, tendon. G. σειρα. || Saras, fluide. L. serum.

## SUR, darder, briller.

G. σειρεω. || Svar, splendeur, ciel. G. σειρ\*. σείας. || Súryas, Súris, soleil. G. σειριος, πίκος. L. sirius, sol. Go. sauil. A ce type se rattachent, chez les Indiens, les Suras, génies de lumière, auxquels furent plus tard opposés les Asuras, génies de ténèbres.

SVA, résonner, murmurer.

G. συριζω. L. -surro. A. surre. R. swiraiu.

S.RP, aller, ramper.

G. έρπω. L. serpo. || Sarpas, Sarpin, serpent. G. έρπετος.
 L. serpens.

N.

La nasale dentale n est partout identique.

N1, mouvoir, diriger.

G. νεω, νενω. L. νεω. Go. neiwa. A. neige. ¶ Nayas, tendance. G. νος; ¶ Ntis, direction. G. νενας. L. νειία. — A cette racine se rapportent les mots indiens: Ns., dans. G. ενι; Nis, au-dessous, d'où l'adjectif Niças, bas. G. νεως; Niu, maintenant, d'où l'adjectif Navas, Navyas, nouveau. G. νεως. L. novus. Go. newis. A. neu. An. new. R. nowyi.

NU, NIV, couler, mouiller.

G. ναω. L. no. || Ndus, vaisseau. G. ναως. L. navis. || Ndvyas, naval. G. ναως. || Nάukå, barque. Go. nota. || Nάvikas, pilote. L. navita.

NAS, courber, saillir.

G. veve\*. | Nas, Nasa, nez. L. naris, nasus. A. nase.
An. nose. R. nos?

#### NAH, rapprocher, joindre.

G. тю, твы. L. neo, necto. Go. nehvoia. A. nahe. An. nigh. | Náhas, cohésion. G. тт.. L. nexus. A. naht. | Naddam, ligature. G. тьы. L. nodus.

#### NAC, NAC, dépérir, détruire.

G. νοτω, νυσω. L. noceo, neco. A. náke\*. "Nāgas, destruction. G. νοτω. L. nex. "Nāgin, Nāgyas, destructif. L. nocens, nocaus. "Nāṣas, detruit. G. νεκω. L. nectus. Go. naus. "Nig. Nigā, nuit. G. νεκ. L. nox. Go. nahts. A. nacht. "An. night. R. noc. "Naktam, de nuit. G. νυπωρ. L. noctu. "Nigātas, oiseau de nuit. G. νυπτωρ. L. noctu." Nigātas, oiseau de nuit.

#### NAKK, percer, dépouiller.

G. νυσσω. A. nage. An. nick. || Nakas, Nakará, ongle. G. ὑνιξ. L. ungula. A. nagel. R. naget. || Nagnas, nu. L. nudus. Go. naquaths. A. nackt. R. nogii?

# NAB, pénétrer, envahir.

G. νερω\*. || Nabas, air, nuage. G. νερω. L. nubes, A. nebel. R. nebo? || Nabis, moyeu, nombril. L. umbo. A. nnbel. An. navel.

# N.A. mouvoir, diriger.

G. νεω\*. || Nr. Naras, homme, moteur. G. ἐνηρ. L. nero\*.
 || Ndram, Niram, courant, eau. G. ναρον, νορεις.

## SNA, SNU, couler, arroser.

G. νατω, νιζω. L. nivo\*. || Snatas, mouillé. G. νστως. L. na-tans. A. nass. || Snavas, ondée. G. νιφας. L. nix. Go. snaiws. A. schnee. An. snow. R. snieg.

D.

La dentale faible d se maintient en gree, en latin, en russe; elle devient généralement t en gothique et en anglais, t ou z en allemand.

DA, donner, répartir.

G. δοω', δόδωμι. L. do. R. dain. || Das, Dadan, donnant. G. δους, δόδους. L. dans. || Dattas, donné. G. δους. L. datus. || Dattis, présent. G. δους. L. dos. || Dânam, offrande. G. δους. L. donum. R. dan'. || Dârus, libéral. G. δους. R. daria. || Dâtor, donneur. G. δουτο. L. dator. R. datel'. || Dâtri, donneuse. G. δουτορκ. L. datrix.

DÅ, DAU, rompre, diviser.

G. δατω, δατωματ. II Dvi, Dvdu, deux. G. δω. L. duo. Go. twai. A. zwei. An. two. R. dwi, II Dvis, en deux. G. δα, δα. L. dis. II Dat, Dantas, dent. G. δδως, δδων. L. dens. Go. tunthus. A. zahn. An. tine.

Dl, DVIS, amoindrir, résister.

G. δανω, δακζω. || Dui, Dur. nuisible. G. δως, Go. tus. || Dviis, Dviišan, ennemi. Go. Δακς, δακζω. || Dviis, marque en indien la division, l'antagonisme de la nature; de la Duityas, mauvais génie. G. τισυ.

DIV, briller, récréer.

G. δεσω " || Div. Dydus, ciel. G. δες ", ζενς. || Divyas, celeste. G. δες, L. dius. || Divas, Dinas, jour. G. δες, δεν ". L. dies. Go. dags. A. tag. An. day. R. den' || Divdtanas, diurne. L. diutinus. || Daivas, dieu. G. δεες. L. deus; d'on Tys et Teut chez les Germains, Tina chez les Etrusques. || Daivi, décese. G. & L. dea, || Daivos, divin. G. & L. divus. || Daivam, destin; d'où Div, Deiwe, mauvais génie chez les Perses et les Slaves.

DAH, brûler, consumer.

G. δακω. | Dahas, combustion. G. δαις. | Dagdam, enflammé. G. δαδιου.

#### DUH, tirer, traire.

G. δεχω\*. L. duco. Go. tiuha. A. ziehe. An. tug. || Du-hit +̂r, fille. G. θυγατηρ. Go. dauhtar. A. tochter. An. daughter. R. doc\*.

DAÇ, couper, mordre.

G. δακω\*, δακω. Go. tahia. || Daçd. coupure. G. δηξις. || Daçan, dix. G. δεκα. L. decem. Go. tahun. A. zehn. An. ten. R. desiat. || Dasyus, ennemi? G. δηκς.

#### DIC, indiquer, énoncer.

G. δεικω\*, δεικνω. L. -dico, dico. Go. teiha. A. zeige.
 An. teach. || Diç. direction. G. δειζις. || Distas, montré.
 G. δεικνος. L. dictus. || Daicint, index. L. digitus. A. zehe.

## DAKS, mouvoir, atteindre.

G. δεχομαι, δεξωρμαι. | Dakŝas, droit. G. δεξως. L. dexter.
 Go. taihswa. R. desnyi.

## DAM, maintenir, dompter.

G. δεμω\*, δαμαω. L. domo. Go. tamia. A. zühme. An. tame. || Damas, dompteur. G. -δαμως. || Damin, Damanas, vainqueur, mattre. L. dominus. || Dam, Damint, mattresse. G. δεμικρ. L. domina. || Damitas, dompté. G. δμικτο. L. domitus. Go. tamiths. || Damd, Daman, lien. G. δεκμιν, δισμικ ?<sup>\*</sup>

DAL. briser. diviser.

G. δηλω, θλω. L. dolo. Go. dailia. A. theile. An. deal.
 R. dieliu. || Dalam, fragment, rameau. G. θαλος.
 Go. dails. A. theil. An. deal. R. dolia.

## DA, DA, rompre, fendre.

G. δερω, τυρω. L. tero. Go. taira. A. zehre. An. tear. R. deru. | Dáriş, coupure. G. δεραι. || Dáru, bois. G. δορυ. Go. triu. || Drus, arbre. G. δρυς. R. drewo. || Drumas, arbuste. G. δρυμος. Go. thrams. || Dard, Darad, cavité. G. δαρα, δαρας. || Dřtis, dépouille. G. δερρι. || Dtryas. Dáritas, rompu, amolli. G. τεργν. L. teres. A. zart.

DV.R., arrêter, obstruer.

G. θυροω. L. -turo. || Dvár, Dváram, porte, portail.
 G. θυρα, θυρου. Go. daur, dauro. A. thür, thor. An. door.
 R. dwer.

. DRA, DRU, aller, courir.

G. δραω, δρεμω. || Drutas, rapide. G. δραστης. || Dravas, fuite. G. δρομος.

## DRAI, reposer, dormir.

G. δαρθεω, δαρθακω. L. dormio. A. traume. An. dream. R. dremliu.

DAÇ, voir, regarder.

G. δερχομαι. | Drc, Drcis, vue. G. δερξις. | Darcin, clairvoyant. G. -δραχος.

Ď.

La dentale aspirée d correspond généralement à 9 en grec, à d ou t en latin et en gothique, ainsi que dans les langues germaniques et slavonnes.

DA, poser, faire.

6. θεω\*, τύτεμι. Go. da\*. A. thue. An. do. R. dieiu. || Das, Dadat, posant. G. θεω, τύτει. || Ditas\*, Hitai, posé. G. θεω, || Ddtus, base. G. θεω, Go. deds. A. that. An. deed. || Ddtir, fondateur. G. θευτς. A. thāter. || Ddman, structure. G. θεμω, δωμω. L. domus. A. -thum, dom. An. -dom. R. dom.

ĎÍ, ĎYÅI, concevoir, mėditer.

G. θεσω, δατω, δοκτω. Go. thankia. A. denke. An. think. || Ďts. Ďyánam, réflexion. G. δακν, δακναι. || Ďtmán, intelligent. G. δακμων.

DAI, boire, allaiter.

G. θαω, δενω. A. thaue. An. dew. R. doiu. || Ďayá, jeune fille, G. θαλεία. Go. thiwi, R. diewa.

DU, mouvoir, lancer.

G. Θεω, Θεω. R. duiu. || Ďūkas, souffle. G. Θεως. A. duft. R. duch, duša. || Ďūmas, vapeur. G. Θεμως. A. dampf. R. dym. duma. || Ďund. torrent. G. δεω. R. duna.

D.R. DRU, fixer, tenir.

G. θραω, τηρεω. L. duro, -turo. A. daure. | Daras, stable.
 G. δηρος. L. durus. | Dará, terre. L. terra? | Driis,

Darman, fixité. G. τηρητις, τηρουμένου. || Druvas, constant. Go. trigws. A. treu. An. true.

DAS, oser, braver.

G. Θαρσιω, Θαρριω. Go. dar. An. dare. R. derzaiu. || Ďršiu, hardi. G. Θρασις. L. trux. A. dreist. R. derzyi. || Ďaršas, hardiesse. G. Θαρσος. A. trost. An. trust. R. derzost'.

DBAN, résonner, gémir.

G. θρεω, θρηνεω. A. drohne, An. drone.

DV.R. DURV, courber, presser.

G. θρανω. L. torqueo. Go. threiha. A. drehe. I Dvrtas, courbe. G. θρανστος. L. tortus.

# T, Ť

La dentale forte t correspond à  $\tau$  en grec, à t en latin et en russe, à th en gothique et en anglais, à d ou t en allemand. L'aspirée t correspond à  $\theta$  ou t.

TAY, protéger, honorer.

G. two. L. tueor. | Tâtas, patron. G. terra. L. tutor. A. tatte\*. R. tiatia.

TAN, tendre, allonger.

6. του', τουω, τουω. L. tenco, tendo. Go. thania. A. dehne. R. tianu. || Tanuan, tendant. G. τους. L. teneus. || Tatas, tendu. G. τους. L. teneus. || Tatis, tension. G. τους. || Tanus, mince. G. τους. τουως. L. tentus. A. dünu. An. thm. R. tonkyi. || Tantus, fil. L. tendo.

#### TAN, retentir, résonner.

G. TOVOG. L. tono, tinnio. A. töne. An. tune. II Tánas, ton. G. TOVOG. L. tonus. A. don\*, ton. An. din, tune.

TUD, frapper, détruire.

G. Θυω, Θεονω. L. tudo\*, tundo. || Taudas, coup, meurtre. G. Θυσια. L. tusto. Go. dauthus. A. tod. An. death. || Tunnas, frappé. G. Θανων.

TIG, TIJ, atteindre, pénétrer.

G. δργω, δηγω, δηγων. L. tago\*, tango. Go. teka. A. ticke\*. An. take. R. tykaiu. || Tiktas, atteint. L. tactus. || Tigmam, piqūre G. δγγωz. || Taijas. Taijanam, force pēnētrante. G. δηγων ?

TUJ, TAKS, produire, effectuer.

G. τεκώ, τικτώ, τενχώ. Go. tauhia. A. zeuge. || Tuf, Taukam,, produit, enfant. G. τεκος, τεκουν. || Takšan, ouvrier. G. τεκτων. || Takšanam, charpente. G. τεκτουκ.

## TVAC, couvrir, cacher.

G. ταγω\*. L. tego. A. decke. || Tvać, Tvaćam, enveloppe, abri. G. τεγος, τειχος. L. teges. A. decke, dach. An. deck.

#### TAM, troubler, obscurcir.

6. Tuna'. L. tabeo, -tamino. An. dim. R. tmin. Il Tamas, trouble. L. tabes. Il Tamasa, assombri. A. dumm. An. dim. R. temnyi. Il Tamisrd, ténèbres. L. tenebræ. A. dümmern. R. temnost. Il Tumulas, confusion. L. tumultus?

# **— 193 —**

#### TAP, brûler, chauffer.

- G. τωρω. L. tepeo. R. topliu. || Tapas, chaleur. L. tepor. R. teplo. || Tapan, Taptas, chaud. L. tepens, tepidus. R. teplyi.
  - TIP, mouiller, humecter.
- G. δυπτω. Go. daupia. A. taufe, tauche. An. dip. R. topnu.

  TUP, heurter, frapper.
- G. τυπω\*, τυπτω. A. tupfe, tapfe. An. tap. R. topaiu.
  - TAL, fonder, accomplir.
- G. τελεω, τελλω || Talam, base. G. τελος. || Talimam, fond. G. τελμα. || Talitas, accompli. G. τελειος.

## TUL, lever, soutenir.

G. τλαω, ταλαω. L. tollo, tuli. Go. thula. A. dole\*, dulde.
 || Tuld, balance. G. ταλαντον.

## T.A. TIR, pénétrer, traverser.

- G. τρουο, τέρειο. L. tero. Go. taira. Il Târas, pênêtrant. G. τερος. Il Tîrnas, pênêtrê. G. τρωος. Il Tarman, limite. G. τέρως. L. termen. Il Tîras, à travers. L. trans. Go. tairh. A. durch. An. through. Il Tri, Trayas, trois. G. τρως. L. tres. Go. threis. A. drei. An. three. R. tri?
  - TUR, TVAR, courir, s'élancer.
- G. δορω, θορω. Il Turas, Tvarav, prompt, violent. G. δουρος, δορως; d'où le nom de Turan, pays des nomades Saces ou Scythes, opposé à l'Iran des Perses et des Indiens. Taß, sécher. brûler.
- G. τερσω, θερω. L. torreo, Go. thairsa. A. dorre. An. dry.

|| Tråd, Taršas, sécheresse, soif. G. θερος, τεραια. L. torror.

A. dürre, durst. An. thirst. || Tråitas, altéré. L. torridus. A. durstig. An. thirsty.

TRAS, trembler, agiter,

- G. τρεω, ταρασσω. L. tremo, terreo: R. triasu. || Trásas, crainte. G. τρομος. L. terror. || Trastas, effrayé. G. τρεστις. L. tristis. TRAD, aller, presser.
- G. τρεω\*. L. trudo. Go. truda. A. trete, An. tread.

  T.R.H. T.R.Ń.H. rompre, briser.
- G. τρυω, τρυχνοω. L. trunco. Go. taurna. A. trenne. R. tru.
  TRAG, TARB, aller, mouvoir.
- G. τρεχω, τρεπω. L. traho. Go. thragia. A. trage, treibe. An. dray. drive. R. trogaiu.

T.RP, T.RP, réjouir, rassasier.

- G. τερπω, τρεφω. "Tarpan. agréable. G. τερπων. "Trptas, satisfait. G. δρεπτος. "Trptis, jouissance. G. τερψε, δρεψες. ΤURV, heurter, blesser.
- G. Bopew, Bopußew. L. turbo. A. trübe. R. trepliu.

# ST. ST.

Le son st, double mais indivisible, se maintient à travers toutes les langues.

STA, subsister, se tenir.

G. 1720\*, irrqu. L. sto, sisto. Go. standa. A. stehe. An. stand. stay. R. stoiu, staiu. ||Stay. Stitas, fixe. G. 1724, 17270. L. stans, status. A. stät. ||Tistan, permanent. G. isrq. L. sistens. A. stehend. ||Stitis, station. G. 17202. L. status.



Go. stads. A. statt. An. stead. || Stånam, position. G. στωκα. R. stan. || Ståras, ferme. G. στωκο. A. starr. || Ståras, Ståras, måle, taureau. G. ταυρε. L. taurus. Go. ståurs. A. stier. An. steer. || Stånd. bloc, pilier. G. στων. An. stains. A. stein. An. stone.

STU, énoncer, proclamer.

G. στευω\*, στευομαι. || Staumas, parole. G. στομος, στομα.

ŞTAI, STYAI, serrer, enclore.

G. στυω, στενοω. A. staue. An. stow. | Stânas, serré.
 G. στενος. || Stanas, sein. G. στερος.

STAN, retentir, gémir.

G. στενω A. stöhne. R. steniu. || Stananam, gémissement. G. στενευ.

STAG, couvrir obstruer.

G. στεγω, στεγωω. L. stagno. A. stecke, stocke. An. stick.
 Il Stagus, Staganam, saillie, couverture. G. στεγως, στεγων.

STIG, marcher, monter.

G. σταχω. Go. steiga. A. steige. R. stigu.

STAK, heurter, piquer.

G. στιζω. L. -stigo. A. steche. An. sting, R. stegain.

STAB, STUB, fixer, condenser.

G. σταβω, στυφω. L. stipo. A. stampfe, stopfe. An. stamp, stop. R. stupaiu. Il Stambas, souche. G. στυφε, τυμως. L. stipes. A. stamm. An. stem. Il Staubas, densité. G. στυφρω. L. stupor. Il Stubdas, Stubdas, roide, épaissi. G. στυφρω. L. stupidus.

#### STAL, STÜL, poser, amasser.

G. στιλλω, στηλσω. Go. stalda. A. stelle. R. steliu. II Stalt, Stalm, base, appui. G. στηλη, στηλος. Go. stuls. A. stiel, stuhl. An. steel, stool. R. stul. II Stûlas, Stûlitas, fixe, alourdi. Go. stolidas. A. stolz.

#### STA, étendre, répandre.

G. στρων<sup>\*</sup>, στρωνονω. L. strao\*, sterno. Go. strauja. A. streue. An. streu. R. stroiu. Il Starwan, étendant. G. στρωνου, Il Striats, étendu. στρωνος. L. stratus. Il Striam, surface. G. στρωτου. L. stratum. A. strasse. An. street. Il Stariman, litière. G. στρωμα. L. stramen. Il Str, Târam, étoile. G. άστρου, τερεου. L. astrum, stella. Go. stairno. A. stern. An. star?

STAH, frapper, saisir.

G. στραγγενω. L. stringo. A. streiche, -strenge. An. strike, string.

IV.

### GUTTURALES ET PALATALES.

## H.

L'aspirée gutturale h est généralement  $\chi$  en grec, h en latin, g dans les langues germaniques, z dans les langues slavonnes.

HA, HAS, s'ouvrir, rire.

G. χανω, χαζω. L. hio, hisco. || Hínas, béant. G. χαννες. || Hansas, Hansi, cygne, oie. G. χαν. L. hanser\*, anser. A. gans. An. goose. R. gus'.

#### HI, HU, verser, répandre.

G. χωο, χινω. II Hitas, Hutas, Yersé, offert. G. χντω. I Haumas, libation. G. χυμως. L. humor. II Himam, Haiman, neige, hiver. G. χωω, χυμω. L. hiems. R. zima. II Himavan, Himaihus, neigeux, glacé. G. χαμαων. L. hiemalis. R. zimnyi, zimovadyi.

## HAN, HINS, heurter, frapper.

G. χαρού, κτερού. Go. hinta. An. hit. || Han, Hanas, frappant, blessant. G. χτες. - κτερος. || Hanus, māchoire. G. γρος. Go. kinnus. A. kinn. An. chin. || Hastas, main. Go. handus. A. hand. An. hand?

## HAT, vexer, bair.

G. κοτεω. Go. hata. A. hasse. An. hate. Haras, violence. G. κοτος. A. hass.

#### HAL, creuser, labourer.

G. κλαω, κολουω. L. colo, cælo. Go. holo. A. höle. An. hollow. R. koliu. II Halin, laboureur. L. colonus.

## HIL, jouir, folâtrer.

G. χλω. A. geile. || Hailis, gatté. G. χλων. An. glee. || Hi-lan, folàtre. L. hilaris.

#### HUL, couvrir, cacher.

- G. κλειω, κωλωω. L. celo,-culo. Go. hulia. A. hülle. An. hold. H.R. saisir. prendre.
- G. Year. L. hæreo. Haras, preneur, L. hæres.

HV.R., fléchir, courber.

G. χοανω. L. curvo. A. kehre. || Hvrtas, courbé. G. κυρτος.
 L. curvus.

## HRI, HAS, ressentir, s'émouvoir.

G. χρακώ<sup>\*</sup>, χαιρεώ. L. horreo. II Hrd, Hrdayam, cœur. G. κακρ, καρδικ. L. cor. Go. hairto. A. herz. An. heart. R. serdee. II Haršas. joie. G. χαρα. II Hriţas, joyeux. G. γαστο.

### C.

La sifflante palatale c est généralement x en grec, c, rarement s, en latin, k ou k dans les langues germaniques, k ou  $\hat{s}$  dans les langues slavonnes.

#### ÇI, exciter, aiguiser.

G. RIGG, RIGGE, L. cio, cieo. || Citas, pénétrant. L. citus.

#### ÇÎ, reposer, dormir.

G. χιω\*, χιμαι. L. quieo\*, quiesco. R. koiu, -čiiu. || Çayas, Çayatas, repos, sonmeil. G. χοιτος. L. quies. || Çayitas, paisible. G. χοιταιος. L. quietus.

#### ÇAU, couper, réduire.

G. XEGO. L. cavo. A. haue, kaue. An. hew, chew. R. zuiu. II Cônas, Cânyas, vide. G. XEGOS, REFUGS.

### ÇVI, accroître, prospérer.

G. κυω, κυω. || Çâvas, produit. G. κυως. || Çîvas, prospère; d'où le nom du dieu Çiva, rénovateur de la nature.

#### CANS, vouloir, énoncer.

G. Mess. L. censeo. || Cansd., opinion. L. census, sensus.
A. sinu. || Cansin., Canstr., appréciateur. L. censor, censitor.

CUS, sécher, tarir.

G. καιώ. L. sicco. || Çusis, Susis, dessèchement. L. sitis.
|| Çuskas, aride. G. σανκος. L. siccus. A. seicht. R. suchüi.

CAD, tomber, passer.

G. χαδω\*, σκαζω. L. cado, cedo. A. -shehe.

ÇAT, blesser, nuir.

G. κηδω, σκιδαω. L. cædo. Go. skathia. A. schade. An. scath.

|| Çatas, méchant. G. κηδων. L. -cida. A. schader.

ÇUD, épurer, blanchir.

G. καζω. Il Çuddas, pur. L. castus. Go. gods. A. gut. An. good; d'où pent-être le mot Gott, dieu chez les peuples germanques. Il Çûdras. G. καθαρκ. Indien de la quatrième caste, non Arya, mais purifié par les sacrifices.

CAC, jaillir, bondir.

G. XIXVO. II Caças, lièvre. A. hase. An. hare. R. zaec.

ÇAK, prospérer, pouvoir.

G. κιχεω\*. L. queo. A. -quicke. || Cakas, Cakyas, fort. G. κικε, A. queck. An. quick. C'est à cette racine que rapporte le nom des Çakas, Saces ou Scythes de l'Asie.

ÇÅK, pénétrer, entourer.

G. κοχλω\*. ∥ Cankas, conque. G. κογχη. L. concha.

ÇUC, pleurer, gémir.

G. κωκυω. # Caukas, chagrin. G. κωκυτος.

#### ÇAM, calmer, appaiser.

G. κομεω, κοιμεω. || Çâman, repos. G. κωμα. || Çâmin, paisible. L. comis.

ÇAL, mouvoir, pénétrer.

G. κελλω. L. cello. || Calas, Culas, tige, pique. G. καυλος. L. caulis. A. kohl. An. cole. R. kol.

ÇAL, ÇLIS, occuper, enclore.

G. κλευο, κλειζω. L. celo, claudo. || Cálá, Sálá, enceinte.
 G. κελια, αλλη. L. cella, aula. A. halle. An. hall. R. zala.
 || Callam, Calkam, enveloppe. G. κολεος, κελυφος. || Cailas, colline. L. collis. || Culvas, corde. G. καλως.

ÇÅL, vanter, célébrer.

G. κλεω. L. -claro. || Clága, louange. G. κολακεια.

ÇÅ, percer, pénétrer.

G. καρω. L. caro. A. -heere. || Ciris, pointe. G. καρως. L. quiris. || Ciras, Ciram, tête, front. G. κρας, κρανων. L. cranium. Go. hwairn. A. hirn. || Cirism. crête. G. κορω. L. cirrus. A. haar. An. hair. || Ciris, Cringam, dard, corne. G. καρας, κορωω. L. cornu. Go. haurn. A. horn. An. horn. || Cringin, antilope. G. καρως. L. cervus.

ÇÜR, prévaloir, dominer.

G. κρεω, κυροω. || Cûras, guerrier, héros. G. κουρος, κυριος;
 d'où le persan Kurus et le tudesque Karl.

ÇRI, advenir, réussir.

G. χραω, χραωμα. L. -gruo. || Crt, prospérité. G. χαοις.
 L. charis, la Venus indienne. || Craiyas, agréable.

G. χαριις. L. carus. || Craistas, excellent. G. χοπτις.
 || Carman, prospérité. G. χαριαχ. || Crat, certes. L. certê.
 || Craddas, Craddálus, confiant. L. credeus, credulus.

ÇRU, énoncer, entendre.

G. χρουω, χλυω. L. chieo. R. slowu. | Cravas, audition.
 G. χλεος. R. slowo, slawa. || Crutis, son. G. χρουτς.
 || Crutas, célèbre. G. - κλος, κλυτος. L. - clytus. R. - slaw.

CRU, couler, répandre.

C χραν. L. curro, screo. || Crávas, fluide. L. cruor.

## G, G.

La gutturale faible g, tenue ou aspirée, conserve ordinairement sa valeur en grec et en latin, en russe; elle est g ou k dans les langues germaniques.

GA, GAM, mouvoir, marcher.

G. κω. L. cio. Go. ganga, quima. A. gehe, komme. An. go, come. || Gatis, voie. Go. gatwo. A. gasse. An. gait.

GA, créer, produire.

G. y<sub>200</sub>\*. ∥Jagat, univers. G. y<sub>2</sub>y<sub>205</sub>, ∥Gaus, terre. G. y<sub>2</sub>uz. Go. gawi. A. gau. ∥ Gam, terre. L. humus; d'où L. homo. Go. guma. A. -gam?

GU, résonner, erier.

G. γοzω, βοzω, II Gaus, bœuf, vache. G. βους. L. bos. A. kuh. An. cow.

#### GAL, absorber, avaler.

G. χαω\*. || Galas, Gallas, gosier, col. G. γυαλου. L. gula, collum. A. kehle, hals.

#### G.A. murmurer, chanter.

G. γηρυω. L. garrio. A. girre. R. graiu. || Gir, Girá, voix. G. γηρυς. R. grai.

#### GA, GAH, saisir, enclore.

G. γραω, γυροω. L. gero, gyro. Il Gihas, enceinte. G. γυρος, χρογς. L. gyrus, hortus. Go. gards. A. gúrt. An. gúrd. R. gorod. Il Giris, montagne. R. gora. Il Gráhas, griffon. G. γρυψ. A. greif.

### GA, JAGA, veiller, éveiller.

G. έγειρω, γρηγορεω. Il Jágaran, Jágrtas, veillant, éveillé.
G. έγειρω, έγειρεις.

## GUR, GARV, peser, presser.

G. γαυροω. G. gravo. Go. gauria. R. gruzu. II Gurus, lourd, grave. L. gravis. Go. gaurs. II Garvan, oppressif. G. γαυρος. L. gravans.

#### GÆD, désirer, convoiter.

G. χρω, χρεξω, L. quæro. Go. gredo. A. -gehre. An. greed. || Gardus, avide. Go. gredags. An. greedy. || Grdras, vautour. A. geier.

## G.RB, saisir, enclore.

G. γραω. L. carpo. | Garbas, embryon. G. καρπος. L. corpus. GAS, manger, goûter.

G. yeva. L. gusto. Go. kausia. A. koste. R. kuśaiu.

GU, GUS, résonner, retentir.

G. γοςς. || Ġuş, murmure. G. γος. || Ġûkaş, chouette. A. kauz. An. chough.

# j. j.

La palatale faible j, tenue ou aspirée, devient  $\gamma$  ou  $\zeta$  en grec, g en latin, k en gothique, en allemand, en anglais,  $\dot{z}$  ou z en russe.

JI, vaincre, dominer.

. G. γαιω\*. Il Jayan, victorieux. G. γανων.

JYÅ, rompre, fléchir.

G. χυσω. | Jánu, genou. G. γονυ. L. genu. Go. kniu. A. knie. An. knee.

JU, JIV, jaillir, vivre.

G. ζεω, ζαω. R. ziιου. || Jivas, vivant. G. ζωος. L. vivus. R. ziινyi. || Jiva, Jivitam, vie. G. ζωη. R. ziινοst.

JUS, complaire, aimer.

G. γηθεω, L. gaudeo. Go. kiusa. II jauŝam, plaisir. G. γηθος.
 L. gaudium. II jauŝan, satisfait. G. γηθεων. L. gaudens.

JAN, produire, naître.

G. γινω\*, γινωω, γγρομει. L. geno\*, gigno, gnascor. Go. keina, -ginna. A. kenne\*, -ginne. An. -gin. Il Jas, Jātas, issu. G. γιε, γενπε. L. -ges, -gena. Il Janitas, nc. G. γιε, γενπε. L. genitus. Go. kunds. A. kind. An. kind. Il Janus, produit. G. γινς: L. genus. Go. kuni. An. kin. Il Jātis,

Jantus, race. G. γενετις. L. gens. Go. knods. II Janas, homme, époux. G. γενες, γενεις. A. kun\*. An. king. II Jant, Janikd. femme, épouse. G. γενει, γενεις. Go. quens. An. queen. R. zena, zenka. II Janitr', père. G. γενετις. L. genitor. II Janitr', mère. G. γενετις. L. genitor.

## JNA, savoir, connaître.

G. учнов', учностию. L. gnoo', gnosco. Go. kann, kunna. A. kann, kenne. An. can, know. R. znain. II Jnas, Jánat, instruit. G. учно, II Jindtas, connu. G. учноть. L. gnotus. Go. kunths. A. kund. II Jindnam, perception. G. учнот. II Jindir. connaisseur. G. учнотор. II Náman, nom. L. gnomen\*, nomen. Go. namo. A. name?

## JAKS, rire, crier.

G. ιαχω. L. jocor. A. juchze. An. joke.
JAL. condenser, refroidir.

L. gelo. A. kühle. An. cool. R. cholozu. II jalam, eau, froidure. G. zzlzz, L. gelu. R. cholod. II jalas, jalitas, froid, glace. L. gelans, gelidus. Go. kalds. A. kalt. An. cold.

#### JVAL, brûler, flamber,

L. caleo. A. köle\*, glühe. An. glow. R. kaliu. II İvalas, İvalanam, feu, chaleur. G. 27/20v. L. calor. R. kalenie. II İvalas, İvalitas. chaud, brûlant. L. calens, calidus.

jA, décliner, vieillir.
 G. упражи, упражими. Il Jarus, vieillesse. G. упраз. Il Jarin,
 Jaritas, vieux. G. угреми. L. grandis. A. greis.

## K, K.

La gutturale forte k est toujours x en grec, c en latin, h ou k dans les langues germaniques, k ou  $\dot{c}$  dans les langues slaves. L'aspirée k correspond à  $\chi$ , c, h.

#### KAN, KUN, résonner, crier.

G. γοων\*. L. cano. || Kvaṇas, son. L. canor, cantus. || Çvan, Çunas. chien. G. κνων. L. canis. Go. hunds. A. hund. An. hound?

KAŚ, KAÇ, trancher, fendre.

G. κεω, κεαζω. R. kośu. || Kaśaş, silex. L. cos. || Kaiçaş, chevelure. G. κωας. R. kosa. || Kaiçaraş, crinière. L. cœsaries.

KAT, KUT, pénétrer, percer.

G. κεαζω, κεντεω. L. -cutio. A. kutte\*. An. cut. || Kuṭaṣ, cime. L. cautes. || Kuntaṣ, pieu. G. κοντος. L. contus. || Ktṭaṣ, ver. G. κις.

#### KUT, KUD, entrer, couvrir.

G. καθω. L. cedo\*. A. hūte. An. heed. R. kutaiu. || Kuṭaṣ, Kuṭiraṣ, vaṣe, bocal. G. καδος, κοτυλες. L. cadus, cadulus. Go. kas, katišs. R. kad, kotel. || Kuḍṣ, Kuḍṣam, corṛs, enveloppe. G. κυτος. L. cutis. A. haut. An. hide. || Κάṭaṣ, Kửṭṭ. enceinte, maison. G. κυθος. L. casa. Go. hus. A. hūtte, haus. An. hūt. house.

KAŤ, KYÅ, savoir, dire.

G. MORIO. L. -quam. Go. quitha. An. quoth. R. kaiu.

KVAT. cuire, bouillir.

G. xxxx. L. coquo. A. koche. An. cook. || Kvatan, bouillant. L. coquens. A. kochend.

KUC, enclore, entourer.

G. χυω, χυεω. Go. kukia. A. küsse. || Kauças, globe.
 G. χοιχος, χυχλος.

KUC, résonner, crier.

G. xatto, xastos, L. coaxo. A. quake. An. quack. R. kokuiu.

|| Kaukilas, cottool. G. xzzot, L. cuculus. A. gauch.
|| Kukkutas, cot. G. xzzot, A. göckel.
|| Kukkutas, cot. G. xzzot, A. göckel.

G. ναχαζω, κιχλιζω. L. cachinnor. A. keiche, kichele.
 R. chikaiu.

KAM, aimer, soigner.

G. χομεω. || Kámas, passion. G. χωμος?

KAP, agiter, fléchir.

 καμπω\*, καμπτω. || Kampas, flexion. G. καμπη. || Kapis, singe. G. κηβος. L. cephus.

KUP, KUMB, étendre, couvrir.

G. κυπω\*, σωπω. L. -cupo, capio. Go. hufta. A. haufe. An. keep, heep. R. kopliu. I Kúpas, cavité, enceinte. G. κυππ, κιπως. I Κιππδαs, Κιππδι. globe, vase. G. κυμβως, κυμβω. L. cymba. II Καηθίαs, crâne. G. κυχαλυ. L. caput. Go. haubith. A. haupt.

KUP, s'irriter, se passionner.

G. χαπνω\*. L. cupio. Go. kwopa. A. hoffe. An. hope. || Ku-pyan, Kupitas, passionnė. L. cupiens, cupidus.

#### KAL, retentir, résonner.

G. κελω, καλωω. L. calo, clamo. A. halle. An. call. || Kalas, Kalahas, son, bruit. G. κελαδος, κολωος. A. hall. R. golos.

#### KAL, jaillir, atteindre.

G. κιλλω. L. -cello. || Kalis, Kálas, sort, temps. G. κηρ, καιρος ?|| Kalyas, Kalyánt, dispos, prospère. G. καλεί, καλη. A. heil? || Kalamas, tige. G. καλαμος. L. calamus. A. halm.

#### KUL, réunir, amasser.

G. κλανώ, κωλύως L. -culo. Go. hulia. A. hülle. || Külam, eminence. G. κολώνος. L. culmen. A. kulm. An. holm. R. cholm. || Kullyam, Kulis, os, poignet. G. κωλύν. A. klaue. || Καlikά, Kalagas, bouton, vase. G. καλύζ, κυλέ, L. calyx. A. kelch.

KLAD, résonner, gémir.

G. κλαιω, κλαζω. L. clango. A. klage. R. klišu.

## KLID, mouiller, arroser.

G. κλυζω. L. clueo. || Klaidam. flux. G. κλιδων.

## KLIÇ, frapper, opprimer.

G. κλατω, κλαττω. L. -cello. || Klištiş, désastre. G. κλατις.
 L. clades. || Klaištr, briseur. G. κλαττης.

#### K.R., faire, agir.

G. χραω, κρανου. L. creo, curo. || Karas, agissant. G. -χρος. L. cerus\*. || Karas, main. G. χαρ. || Kriyā, affaire. G. χρια. L. cura. Go. kar. || Kri, effectuant. G. χροων. L. creans. || Krias, effectue. G. χρουτρ. L. creatus. || Karman, objet. G. χρομα. L. creamen. || Kartri, fondateur. G. χραντρο. L. creator. || Kritis, action. L. creatio. || Kratus, fort. G. χρατυς. Go. hardus. A. hart. An. hard.

K.A. diviser, discerner.

G. κιρω, κρυω. L. caro, cerno. A. heere. II Kiran, Kiran, divisant. G. καρων, κρυων. L. cerneirs. II Káritas, divisé. G. κριτς. L. cretus. II Kryam, chair. G. κρεκ. L. caro. A. hreo: II Kryaras, acethe. G. κραγρες. L. crudus.

KUR, KRUC, resonner, crier.

G. κροκω, κραζω. L. gueror, crocio. A. kirre, kráhe. An. cry, crov. R. kríču. II Káravas, corbeau. G. κοραζ. L. corvus. A. kráhe. An. crow. II Krauçat, Kruštam, cri. G. κρανγπ. L. crocitus.

KRŚ, KRĆ, fendre, creuser.

G. κιρω, χαραστου. L. caro. A. kraue. R. krošu. II Kršis, fente. G. καρας. II Karkas, creux. G. κιρως. L. circus. A. kreis. II Krkas, gosier. L. gurges. II Karkatas, crabe. G. καρασος.

KAT, couper, tronquer.

G. καρώ, χρανώ. L. caro, curto. A. kraue, kūrze. R. kroiu. || Kritas, tronquė. G. καρός. L. curtus. A. kurz. R. kratkū.|| Kritis, peau, écorce. G. χρώς. L. cortex. A. kork.

KAI, KAN, ouvrir, creuser.

G. χαω, χαινω. I Kam, cavitė, ciel. G. χαος. L. chaos.

KAL, KAUL, vaciller, chanceler.

G. χαλαω, χωλενω. L. claudico. || Kalinas, frein. G. χαλους.
 || Kaulas, Kaulitas, boiteux. G. χωλος. L. claudus.
 Go. halts.

# ć. ď.

La palatale forte c, c devient x, x, xx en grec, c ou sc en latin, k on sch en allemand, é ou sé en russe. Quelquefois elle se change en  $\pi$  ou f.

## CI, CYU, entasser, répandre.

G. γοω, γυω. Go. giuta. A. giesse. Il Cayas, Citis, amas, tertre. G. χοςς, χώσις. | Cyutam, verse. L. gutta. A. guss. An. gush.

ĆAD, ĆAND, luire, briller.

G. zaw. L. -cendo, candeo, Go. skeina, A. sheine, An. shine. Candan, luisant. L. candens. A. schon | Candas, Candras, eclat, lune. G. yavos. L. candor.

CAK, écarter, étendre,

G. χυεω\*. # Ćakras, cercle. G. χυχλος. L. cyclus.

CAP, rompre, briser.

G. κοπω\*, κοπτω. L. kappe. An. chop. R. kopaiu.

CAL. mouvoir, hater.

G. κελλω. L. -cello, celero. || Calas, Calan, agile. G. κελης. L. celer.

## CAR, monyoir, atteindre,

G. χραω, σκαιρω. L. curro. A. hurre. An. hurry. || Caras. Caran, agile. L. currens. Caras, monvement, G. 70005. L. cursus, currus. 14

#### - 210 -

ĆUR, dérober, voler,

G. Jupan. L. furo. || Cauras. voleur. G. Jupo. L. fur. R. wor.

CUR, brüler, flamber.

G. πυροω. A. feure. An. fire. R. zariu.

ČAD, couvrir, voiler.

G. σκικζω. Go. skadwia. A. schatte. An. shade. || Čdyd., ombre. G. σκικ. || Čadis, abri. G. σκοτες. Go. skadus. A. schatten. An. shade. || Čatram, ombrelle. G. σκικδιον. || Čadman, deguisement. G. σκικσμικ. || Čannam, couvert. G. σκικσμικ. L. seena.

ČID, ČIND, couper, fendre-

G. σχιζω, L. scido, scindo. Go. skaida. A. scheide, schneide.
 || Čid. coupure. G. σχισις, L. scissus. || Čidâ, fragment.
 G. σχιδη. A. scheit, schnitt.

#### KŚ.

La sifflante complexe  $k\hat{s}$  ou  $\hat{x}$  correspond en grec à  $\xi$  ou  $x\tau$ , en latin et ailleurs à x, sc,  $\hat{s}$ .

KŠI, asseoir, habiter.

G. κταω, κτιζω. || Kŝis, Kŝitis, habitation. G. κτισις. || Kŝit. possesseur. G. κτιτης, d'où le persan Shid, seigneur.

KSI, KSAN, frapper, détruire.

G. ξεω, κτεω, κτεων. || Kŝattras. G. -κτας, guerrier indien de la seconde caste. KSAM, soutenir, endurer.

G. καμω\*, καμνω. || Kšam, terre, Kšami, à terre. G. χαμα\*, χαμαι. L. humus, humi. R. zemlia, zemlie.

KŠUR, couper, raser.

G. ξυραω. A. schere. An. shear. || Kšuras, rasoir. G. ξυρος.
 || Kšurin, barbier. G. χουρευς.

## SK, SK.

Le double son sk, sk, traverse toutes les langues sous les formes τκ, sc, sch, šċ.

SKU, couvrir, enclore.

G. σκευω\*, σκευαζω. A. schütze. An. shut.

SKAD, SKAND, bondir, jaillir.

G. σκαζω. L. scato, scando. A. schiesse. An. shoot.

SKAD, rompre, détruire.

G. σκεδαω. Go. scathia. A. schade. An. scath.

SKAB, affermir, appuyer.

 G. σκιπω\*, σκιπτω. || Skambas, appui, baton. G. σκιμπων, σκιπων. L. scipio, sceptrum.

SKAL, dévier, faillir.

G. σκολισω. Go. skal. An. shall. || Skalanam, Skalitam, chute, manquement. G. σκολισν. L. scelus. Go. skuld. A. schuld. - -

#### LABIALES:

La labiale nasale m se maintient, comme initiale, dans toutes les langues, Comme finale, elle devient v en gree.

#### M.

#### MÅ, produire, étendre,

G. μαισ. || Md, elément, mère. G. μαια. || Mdir, mère. G., ματρ. L., mater. A., mutter. A., mother. R., maf. || Matriká, nourrice. G. ματιφ. L. matercula. A. müterchen. R. matuška. || Mdirá, substance. L. materia.

#### MA, MAS, répartir, mesurer.

G. μπω\*, μπρω. L. metior. Go. mita. A. messe. An. mete.
R. mezuiu. || Má. lumière. L. mane. || Más, Másas,
lune, mois.- G. μπω, μπ, μπ, L. mensis. Go. mena.
A. mond. An. moon. R. miesiac. || Mánam, quantité.
G. μπω. L. mina. || Mátram, Mítis, mesure, limite.
G. μπρω. L. meta. G. mitaths. A. maas.

#### MÎ, diminuer, écquler-

G. μεισω. L. meo, minuo. || Minas., ôtê. G. μιμων, μενος. L. minor. Go. mins. A..-mein, minder. An. mean. R. mnīi. || Mā, ne pas. G. μπ. || Manāk, peu. L. mancus.

## MÛ, serrer, comprimer.

G. μυω. L. musso. || Múkas, Mútas, serrê, muet. G. μυκος. L. mutus. || Munis, solitaire. G. μυνος. L. monachus. A. mönch. An. monk?



#### MAY, aller, mouvoir.

L. meo, moveo. || Máyá, illusion. G. μαγια. L. magia. || Máyas, Máyikas, magicien, jongleur. G. μαγος, μαγιας. L. magus, magicus.

## /MAS, MUS, couper, rompre.

G. μασαω<sup>\*</sup>, μασασμαι. L. meto, mutilo. Go. maita. A. māhe, mette. An. mow. mess. R. myéu. || Mānsam. viande, mets. L. mensa. Go. mes, mats. A. mett. An. mess, meat. || Mɨdas, rat, souris. G. μυς. L. mus. A. maus. An. mouse. R. myś.

## MIS, cligner, menacer.

G. urnw. | Misam, envie. G. urns.

## MAN, penser, concevoir.

G. μενω\*, μενουχαν, μαροκα. L. mento\*, meniscor, memini.
Go. man. A. meine. An. mean. R. mniu. || Manas, esprit.
G. μενος. || Matis, intelligence. G. μενες. L. mens.
Go. munds. An. mind. || Mananam, pensée. G. μενοων.
A. minne, meinung. R. mnienie. || Manyus, ressontiment. G. μενες. || Mas, Manus, génie, hontine. L. mas.
Go. mann. A. mann. An. man. R. muž. || Mánusos, humain. Go. mannisks. A. mensch. R. mužik. || Mánin exalté. G. μενος. || Manasvint, intelligente. L. minerva.

## MAN, MNA, remarquer, mentionnier.

G. μοννα, μοπομα. L. moneo. Go. witota. A. mihne. An. mind. R. maniu. || Mantres, précepte. G. μοντα, μοντα, L. monitus. || Mantr, conseiller. G. μοντα, μονταρ. L. monitor.

#### MAD, enivrer, troubler.

G. μένω. || Madas, ivresse, folie. G. μένη, ματια. || Madu, miel, liqueur. G. μένι. A. meth. An. mead. R. mêd. || Madus, Maduras, doux, savoureux. L. mitis, maturus. || Mattas, ivre, troublé. G. ματανς. A. matt'. An. mad.

#### MID, MAIT, concilier, rapprocher.

G. μιδω, μιδομαι. L. medeor. || Mitras, L. mitis, soleil bienfaisant, d'où le Mithra des Perses. || Madyos, central. G. μεσε. L. medius. Go. midis. || Madyom, milieu. G. μεσω. L. medium, modus. A. mitte. An. middle. R. mezen. || Midas, en face, avec. G. μετα. Go. mith. A. mit. An. mid. R. mez. || Midya, contre, à rebours. Go. misso. A. miss?

### MAID, observer, réfléchir.

G. μπλομαι. L. meditor. Go. mito. A. -muthe. || Maidas, intelligence. G. μπλος. Go. mods. A. muth. An. mood. R. myst'.

## MAT, MANT, mouvoir, agiter.

L. mitto, moto. R. metaiu. || Matas, agitation. G. μοθος.
L. motus. || Matan, agitateur. L. motor.

#### MAND, nettoyer, orner.

G. ματτω\*. L. mundo. || Mandas, Mandalas, atour, disque.
 L. mundus, mundulus.

## MAH, croître, prévaloir.

G. μαω. L. meo. Go. mag. A. mag. An. may. R. mogu.

|| Mahat, Mahanas, graud, puissant. G. μεγας, μεγαλος. L. magnus. Go. mkids. A. michel\*, manch. An. much. R. mnogĭi. || Mahateam, grandeur, pouvoir. G. μεγεθος. L. majestas. Go. mahts. A. macht. An. might. R. moguta. || Mahila, femme. Go. mawi. A. magd?

#### MIH, verser, écouler.

G. όμιχω. L. meio. || Maiĝas, nuage. G. όμιχλη. R. mgla.

MUH, troubler, peiner.

G. μογεω. A. -mühe. || Mauhas, peine. G. μογος. A. mühe. R. muka.

MAÇ, MUÍ, gronder, mugir.

G. μυζω, μυκαω. L. musso, mugio. A. muhe, mucke. An. mow. R. myéaiu. || Maços, Makšikā, mosquite, mouche. G. μυα. L. musca. A. mücke. An. midge. R. mucha.

MAK, mouvoir, agir.

G. μαχω\*, μηχανωμαι. L. machinor. A. mache. An. make.

MAKS, MICR, enduire, mêler.

G. μιτγω, μιγνυω. L. misceo. A. mische, menge. An. mix, mingle. R. mieŝaiu. || Miçras, melé. G. μξος. L. mistus.

MAL, MÜL, tenir, comprimer.

G. μωλω. L. molo, molor. Go. mahvia. A. mahle. An. mill. R. meliu. "Mallas, fort, excellent. G. μωλλω". L. melior. | Mallt. femme. L. mulier. || Malitas, comprime. G. μωλως, μωλωως. L. mollis, mollitus. A. mild. An. mild. R. mylii. || Malanam, mouture. G. μυλη, μυλου. L. mo-linum. || Mulam, Mauli, racine, base. G. μυλυ. L. moles.

#### MAL, MLAI, couvrir, ternir,

G. μολωνο. L. molo\*. Go. melia. A. male. An. moil. R. malewaiu. || Malam, tache. G. μιλαν. L. malum. A. maal. || Malas, Malinas, souille, mechant. L. malus, malignus.

#### M.R., M.R., trancher, diviser.

G. μιρω, μορεω. L. moror. A. mere\*, merze. R. mieriu. || Miras. mer. L. mare. Go. marei. A. meer. R. more. || Maryā, || limite. G. μερος, μοιρχ. L. mos, mora. Go. marka. A. mark. R. miera. || Marman, jointure. G. μερμε.

#### M.R., M.R., mourir, tuer.

G. μιρω, μερανου. L. morior. A. morde. R. mru, moriu. || Mdras, mort. G. μορς, R. mor. || Mrtis, Mrtyus, mort, meurtre. L. mors. Go. maurthr. A. mord. An. murder. R. smert. || Mrtas, tué. L. mortuus. R. mertwyi. || Martas, Martyas, mortel. G. βροτος, βροτος. L. mortalis. || Mariman. Marakas, peste, contagion. G. μερουμς. L. marcor.

#### M.RD, briser, broyer.

G. μορεω, μερίζω. L. mordeo. || Mrd, Mrdâ, terre, argile.
 L. marga. A. mergel.

## MÆS, MASÍ, baigner, pétrir.

G. μαζαω. L. mergo. A. merche\*. R. mazu. | Maršan, lavant.

L. mergens. || Mrstas, lavé. L. mersus. || Maffan, moelle. A. mark. R. mozg?

M.R.J., résonner, gémir.

G. μυρομαι. L. mæreo. A. murre. R. murću. || Marmaras, murmure. G. μορμυρον. L. murmur.

MUR, MURC, obstruer, troubler.

- G. μυχο. L. moro. A. maure. || Muram, enclos. L. murus. A. mauer. || Marvd, lien. L. mora. || Máras, Márkas, stupide. G. μοχος, μοχογος, || Márča, stupeur. G. μοχογο.
  - SMI, sourire, moquer.
- G. μειδαω. A. schmähe, schmiele. An. -smay, smile. R. smien. || Smitam, ironie. A. schmach. R. smiech.

SM.R, penser, rappeler.

G. μεριζω\*. L. memoro. Go. meria. || Smaras, souvenir. G. μεριμνα. A. mahre.

· B.

La labiale faible b correspond à  $\beta$ , b, quelquefois à p dans les diverses langues.

BAD, se tenir, s'appayer.

- G. βαω\*, βαονω. L. bito. || Badat, en marchant. G. βαόνν.
  ΒλĎ, βλĎ, βρρετ, detruire.
- G. πατων, παταστω. L. batyg. A. batte\*. An. beat. R. bodu.
  || Badas, destructif. L. peus\*, pejor. A. bös. An. bad.
  || Badas, Bādā, calamitē. G. παθος. R. bieda.

#### BAD, BAND, serrer, lier.

G. πεδαω. L. -pedio. Go. binda. A. binde. An. bind. || Bandas, lien. G. πεδη. L. -pes. Go. bandi. A. band. An. bond. || Baddas, attaché. Go. bundans. A. -bunden. An. bound.

## BUD, BUND, savoir, comprendre.

G. π.//ω', πεόρωμα, πενθακομα. L. puto. R. bdiu. || Baudis, Buddis, connaissance. G. πενες, πεντις. || Budas, Budd, savant, savante. G. πε//ως, πε/νω, d'où Apollon Pythie. || Buddas, sage, surnom de Çakyamunis.

#### BAH, BAÑH, croftre, grossir.

G. παγω\*, παχυνω. L. pinguesco. R. puéu, puchuu. || Báhus,
 bras. G. παχυς. || Bahus, Bahulas, gros, compacte.
 G. παχυς, παχυλος. L. pinguis. R. puchlyi.

#### BUKK, crier, résonner.

G. βοσω, βαυζω. L. boo, butio. R. baiu, buéu. || Bukkas, bouc. G. βηκον\*. A. bock. An. buck. || Bukkanam, mugissement. G. βυκανη. L. buccinum.

#### BAL, vivre, prospérer.

G. niha. L. polleo. || Bálas, enfant, fils. G. nuhos, L. pulhas, fitus. Go. fula. A. fullen. An. foal. || Bála, fille. L. fitia. || Balin. Balyas, fort, prospère. L. pollens. Go. balths. A. bald. An. bold.

## BALH, résonner, crier.

G. Sinyaw. L. balo. A. bloke. An. bleat. R. bleiu.

## B.A., B.R.H., soutenir, grandir.

6. βρωω, βρόω. || Baram, fortement. G. βρε. || Brhan, puissant. G. βρωω. || Brahma, puissance supréme; Brahma, dieu créateur; Brahman, prêtre de la première caste.

#### BRÜ, BARH, résonner, crier.

G. βρυχω, βραχω. L. barrio. A. brause. An. bark. R. burću.
 || Barburas, Vurvaras, étranger. barbare. G. βαρβαρος.
 L. barbarus.

## Ŕ.

La labiale aspirée  $\delta$  représente en grec  $\varphi$ , en latin f; en gothique, en allemand, en russe  $\delta$ .

## BÛ, naître, produire.

G. φνω, φνω. L. fuo, fo. Go. baua. A. bin. An. be. R. bywaiu. || B'as, B'avan, naissant. produisant. G. φνκ. L. fiens, faciens. || B'atas, B'avitas, ne, produit. L. fartus, factus. || B'aviti, à naitre. L. futurus. || B'âtam, creature. G. φντω. L. fartus. R. byt. || B'âtis, creation. G. φνπ, μ. L. fons. R. byte. || B'âts, B'ûmis, sol, terre. G. φνπ, φνμπ. || B'âtum, terrestre, féconde. L. farmina. || B'avas, existence. G. βως. || B'avani. G. βως, d'esse de la nature chez les Indiens.

## BA, BAS, briller, brûler.

G. φαω, φαινω, φωζω. L. foveo, -foco. | Ba, Bas, lumière.

G. φ205, φως., L. fax. || B'ánus, foyer. G. φ205. Go. fon. || B'ásus, eclat. G. φ2776. L. focus. A. funke. || B'átas, ardent. L. fotus. || B'astrá, soufflet. G. φ02772.

## Bl, BAIS, craindre, fuir.

G. πτοιω, φευγω. L. paveo, fugio. R. boiu, biegu. || B'iyâ, crainte. G. πτοια, φυγη. || B'tlas, reffrayê. G. πτοιτος, || B'ikŝus, mendiant. G. πτωχος.

## BAS, BAN, énoncer, parler.

G. φημι, φασκω, φωνεω. L. for\*, fateor. || B'ásā, B'ásitam, parole. G. φασι,. L. fas, fatum. || B'ánas, B'anitis, langage. G. φωνη, φωνισκ.

#### BAD, briller, prospérer.

G. φαίζος... Go. botia. || B'adras, prospère. G. φαίζος... || B'attas, B'attaras, éminent. Go. bats, batiza. A. bass, besser. An. better.

#### BID, briser, fendre.

G. σφαττω. L. findo, fodio. Go. beita. A. beisse. An. bite. # Bid, Bidå, filament. G. σφιδη. L. fidis. # Bittis, brisure. L. fissus. A. biss. An. bit.

## BAJ, répartir, honorer.

6. σφαζω\*. R. bozu. || B'agas, adorable, titre d'honneur des divinités indiennes, d'où Baga, génie chez les anciens Perses, et Bog, dieu chez les Slaves actuels. || B'agavat. fortune, R. bogatyi.

## BUJ, courber, plier.

G. πτυστω. Go. biuga. A. beuga. An. boto. || Biujas, courbure. G. πυξ, πτυξ. A. bug. bucht. || Biujas, plié.
 G. πυκος. Go. baugans.

BUÍ, BAKŚ, jouir, manger.

G. φαγεω. | Buj. Baugin, mangeur. G. φαγος, φαγων! | Baujyam, manger. G. φαγειν:

B.R. B.A. porter, predefre.

G. φερως φοροω Li fero; pario: Go. bāirā: Ai-bāre. Anī-bear.

Rī beru: [Bāres, portant. G. φορος. L. fer. Ai-bar.]

[BYtas; soutenu. G. φορος. L. foritis. [Bāres, Britis, far-deau. G. φορος. L. partus: A. batt. Anī-bret.

[Bārus, Bārti, φοροις. L. partus: A. batt. Anī-bret.

An. boor. [Bāryā, Bītā, φοροις. G. παρτ. Go. bruths.

A. braut.: An. bride. [Brātē, frère. G. φορτωρ. L. frater.

Go. brothar. A. bruder. An. brother. R. brat.

## BR, BRJ, brûler, frire.

G. φωγω. L. frigo: Gô. brinna. A. braue, brenne. An. brew.'
burn: || B'ristas, frit: L." frixus. || B'rnan, brûlant.'
Go. brunnans. A. brennend.'

BRI, BRAIS, craindre, trembler.

G. φρισσω. L. frigeo. A. fare\*, friere. An. fear, freeze.
|| B'raiŝan, transi. G. φρισσων. L. frigens.
βARV. β.RC. heurter. rompre:

G. πριω, πριζω. L. foro. frango, A. bohre, breche. An. bore, break. || Bristas, rompu. G. πριστος. L. fractus. BRAC, BLAC, brûler, briller.

G. φουγω, φλεγω. L. ferveo, fulgeo. A. breche\*, blitze.

## P. P.

La labiale forte p correspond à  $\pi$ , p ou b dans toutes les langues; l'aspirée p correspond à  $\varphi$  ou p.

#### PA, nourrir, soutenir.

G. πων, πωμ.π. || Paş, Pan, dominant. G. πων, πως. || Pitr, père. G. πατερ. L. pater. Go. fadar. A. vater. An. father. R. batia. || Pitryas, paternel. G. πατρος. L. patrius. || Pitryas, oncle. G. πατρος. L. patrus. || Papus, nourricier. G. πατπος.

#### PÅ, Pl, boire, abreuver.

G. ποω\*, ποω. L. bio\*, bibo, poto. R. piùi. || Pd-nam, breuvage. G. ποτο. R. pienie. || Ptis, boisson. G. ποπ; L. potus. R. piies || Ptian, Pipdsus, buvant, buveur. L. bibens, bibax. || Pdtus, Pdtis, eau, mer. G. πουτος. L. pontus. || Pdtram, bocal. G. ποτηριου. L. patera. || Payasyas, aqueux. L. piscis. Go. fisk. A. fisch!

PÛ, nettoyer, purifier.

G. πτω.\*. L. puto. || Pútas, pur. L. putus, purus. || Punyas, vertueux. L. bonus?

PÛ, PUS, soigner, nourrir.

G. παω, βοσκω. L. pao\*, pasco. Go. fodia. A. fode. An. feed.

R. pasu. || Puns, Pumán, måle. G. πωρς, πουρώ. || Pautas, Putras, enfant, fils. G. πωιε. L. putus, puer. || Puistas, nourri. G. βοτως. L. pastus. || Puistis, Paušanam, nourriture. G. βοτω, βοτωώ. R. pasenie. || Pauštr, nourricier. G. βωτφ. L. pastor. R. pastuch.

PÛY, pourrir, dissoudre.

G. πυεω, πυθω. L. puteo. || Pûyam, humeur. G. πυιον. L. pus.
 || Pûtas, corrompu. L. putis, putris.

PAY, aller, déchoir.

G. πανω. | Payyas, chétif. L. paucus. Go. faws. An. few.

PlV, crottre, grossir.

G. πιαω\*, πιανω. || Ptvan, Pydnas, gras. G. πιων. L. pinguis.
 || Ptvaras. replet. G. πιαρος.

PAS, lier, fixer.

G. πεζω, πιστω. L. poso\*, pono. A. fasse. R. pazu. | Pastas, fixè. G. πιστος. L. postus. A. fest. An. fast. | Paçcat. après. L. post. || Paçcimas, dernier. L. postumus.

PIS, broyer, moudre.

G. πτωσω. L. piso, pinso. || Pinsan, broyant. L. pinsens. || Pistas, broyé. L. pistus.

PAN, agir, négocier.

G. ποιεω, ποιεω. | Paṇas, affaire, enjeu. G. ποιος, ποιοη.
 A. pfand. An. pawn.

PAD, PAT, marcher, fouler.

G. πετω\*, πατεω. | Pad, Padas, pied. G. πους. L. pes. Go. fo-

tus. A. fuss. An. foot. || Pattis, Paddits, pieton. G. πιζος, πίζιτης. L. pedes. || Patas, Patin, chemin. G. πατος. L. passús. A. pfad. An. path. R. put.

#### PAT, s'elancer, voler-

G. πιτω', πιτομαι, πιτω. L. peto. R. padu. || Patis, elan. G. ποτο. L. petus. || Patan, Pitsan, oiseau. G. πιτωω, πετως. || Patanani, chute. G. πιτωω, R. padenie. || Patran, feuille, aile. G. πιτωώ, πιτω. A. feder. An feather. || Patrin, aile. G. πιτωω. || Pannas, volatile. G. πιτως. L. penna'.

#### PAT, dominer, pouvoir.

G. παν, πανιμαι. L. potior. | Pas, Patis, maltre, époux. G. παν, ποτις. L. potis. Go. fan. faths. R. pān. | Pathit, épouse. G. ποτικα. R. pania.

#### PAT, entourer, etendre.

G. πεταω: L. pateo: [ Pattam, place. G. πεδιώ. [ Pattas, pierre, G. πετρος. L. petra.]

## PUT, resserrer, condenser.

G. βνω, βνζω. || Pautas, fond. G. βν‰. L. puteus. A. pfütze. An. pit.

## PAT, énoncer, parler.

G. πείω. L. peto. Go. bidia. A. bitte. An. bid. || Paris,
 Paritam, recitation, prière. G. πεισι. L. petitum.
 A. bitte.

## PAÇ, lier, tenir.

G. παγω\*, πήγυνω. L. pago\*, pango. Go. faha. A. fahe, fange:

An. fang. R. pazu. || Páças, lien. G. παχη. L. -pages.
A. fug. R. paz. || Paṅktis, cohésion. G. παξις. L. paetio.
|| Páçus, animal. G. πωυ. L. pecus. Go. faiha. A. vieh.
|| Pakŝas, Pakŝin, aile, oiseau. L. passer. Go. fugls.

PAC, PACY, voir, regarder.

G. παπαω\*, παπταυω. L. spicio, specto. A. spähe. An. spy.
 || Paçyan, regardant. L. spiciens || Spaŝtas, regardé.
 L. -spectus. || Spaças, espion. A. späher. An. spy.

PIÇ, PINÍ, tracer, colorer.

G. πέικω\*, ποικιλλω. L. pingo, fingo. R. piśu.

PIJ, PIC, heurter, blesser.

G. πινκω, πυκτινω. L. pungo, pecco. Go. fija. A. ficke\*, fechte. An. fight. R. pichaiu. || Pikas, Piki, pic, pie. L. picus, pica. || Piñja, coup. L. pugna. || Piñjan, nuisible. L. pungens. Go. fijands. A. feind.

PAĆ, cuire, mûrir.

6. πεστω, πεπτω. A. backe. An. bake. R. peku. || Paċan, Paktas, miir, cuit. G. πεπων, πεττος. || Paktis, Paċanans, cuisson. G. πεὐμς, A. backen. R. peċenie. || Paċakas, cuisinier. A. baċker. An. baker. R. peċnik.

PAL, aller, passer.

πιλιο, πολεο. L. palor. || Palitas, passé, blanchi. G. πολεος, παλεος. L. palens, pallidus. A. fahl. An. fallow. || Palas, paille. L. palea. || Palalam, Palvalam, fange, marais. G. πολες. L. palus. A. pfuhl. An. pool.

#### PAL, soigner, aimer.

G. φιλεω. L. placo. A. buhle. || Pálas, Pálakas, ami, protecteur. G. φιλος, φυλαξ.

PIL, PAIL, mouvoir, lancer.

G. παλλω, βαλλω, L. pello. A. bole\*. || Ptlus, trait. G. παλος.
 L. pilum. A. ball. An. ball.

PlL, comprimer, fouler.

G. πιλεω. L. pilo.

PUL, PALL, amasser, accroître.

G. πλεω\*, πλεβω L.-pleo. Go. fullia. A. fülle. An. fill. R. polniu. II Pulas, grand. G. πλως, πλες. L. plus. Go. filu, fulls. A. viel, voll. An. full. R. polnyi. II Pullt, bourg. G. πλες, R. pol.

PL1, PL1H, mouvoir, aller.

G. πλεω, πλισσω, A. fliehe, fliege. An. flee, fly.

PLU, PLUS, flotter, couler.

G. πλωω, φλωω. L. pluo, fluo. A. fliesse. An. flow. R. plyou. II Plavas, cours, flux. G. πλως. L. pluvia, fluxius. II Plavan. Plutas, coulant, fluide. G. πλωων, πλωτος. L. fluens, fluidus. Go. flodus. A. flott.

### P.R., PUR, mouvoir, avancer.

G. πιρω, περαω. L. -perio, -perior. Go. fura. A. fahre. An. fare. — A cette racine se rapportent les préfixes indiens et européens Pra, devant; Prati, auprès; Pari, autour; Parà, au-delà, ainsi que les mots qui en dérivent: Puras, Pura, avant, jadis. G. παρος, πορρω. L. prius, porro. Go. fairra. A. fern. An. far. ¶ Pratamas, antérieur. G. προτερος. L. pristinus. ¶ Pratamas, premier. G. προτερος. L. primus. Go. fruma. R. perwyi. ¶ Páras, traversée. G. πορος. ∥ Paras, Paramas, opposé, extrême. G. περους, περοσος.

#### P.A., PCR, fournir, remplir.

G. πορω. L. pario. R. pru. | Purus, nombreux. G. πολυς. || Purl, ville. G. πολις. || Puram, Parvatas, bourg, montagne. G. πυριςς. Go. baurgs, bairgs. A. burg, berg. An. borough.

#### PRÎ, goûter, aimer.

G. παρχων\*. L. fruor. Go. frijo. A. freie, freue. || Priyas, prospère. G. πρχως, Go. frija. A. froh. || Priyas, Priyā, époux, épouse. A. fron\*, frau. || Prtis, amour, joic. Go. friathwa. A. freude, friede. R. priazn. || Prinan, Pritas, aimant, aimé. Go. frijonds. A. freund. An. friend. R. priatnyi.

## PRUS, brûler, flamber.

G. πυροω, πρηθω. L. -buro. A. feure. An. fire. R. pariu, paliu. || Praulas, combustion. G. πυρ, πρησις.

## PARD, bruire, froler.

G. περδω. L. pedo. A. farze. An. fart. R. perzu. || Pridakus, panthère. G. παρδος, παρδολις. L. pardus, pardalis.

## PAT, répandre, étendre.

G. πορω\*. L. partior. A. bare\*, breite. | Prius, vaste.

G.  $\pi\lambda\alpha\tau\nu_{S}$ . Go. braids. A. breit. An. broad. || Privi, surface, terre. G.  $\pi\lambda\alpha\tau\nu_{S}$ . A. breite.

PAC, toucher, presser.

G. πραγω\*, πρασσω. L. premo. || Prktis, contact. G. πραξις.
 L. pressio.

PRAC, énoncer, demander.

G. φραζω. L. precor. Go. fraiha. A. frage. R. prożu. II Prċd., Pragnas, demande. G. φραπς. L. prez\*. A. frage. R. prośenie. II Praitr', demandeur. G. φραπηρ. L. precator. R. prositel.

PAL, PULL, s'ouvrir, s'épanouir.

G. φλω. L. floreo. A. blūhe. An. blovo. || Palam, Palas, fruit, gousse. G. φωλι: || Pullam, Pullis, bourgeon, flour. G. φυλλω. L. folium, flos. A. blatt, blume. An. blade. bloom.

PAIL, PVAL, mouvoir, respirer.

G. φλεω. L. flo. A. blähe. An. blow.

SP, SÝ.

Le double son sp, sp', se maintient partout en σπ, σφ.

SPAY, accroître, étendre.

G. σπαω, σπιζω. L. spisso. | Spitas, tendu. G. σπιδης.
 L. spissus.

SPAL, mouvoir, dévier.

G. πφαλλω. L. fallo. A. falle, fehle. An. fall, fail.

SPAR, jaillir, brandir.

G. σπειρω. A. spreite. An. spread. || Spráras, rotation.
 G. σφαιρα.

SPAR, SPARH, respirer, aspirer.

G. σπαιρω, σπερχω. L. spiro, spero. || Spirtam, souffle. L. spiritus. || Spirhā, dėsir. L. spes.

SPAC, tenir, serrer.

G. σπειραω, σπαργω. A. sperre. R. spiraiu. || Sparças, pression. G. σπειρος.

#### VI. LINGUALES.

#### L.

La linguale l se maintient généralement, quoiqu'elle puisse quelquefois permuter avec r.

Ll, dissoudre, liquéfier.

G. λνω, λουω. L. luo, lavo. A. lauge. R. liiu. ¶ Lis, Layam, dissolution. L. lues, -luvium. ∥ Layan, fondant. G. λνων, λουων. L. luens, lavans.

LI, LAG, adhérer, rapprocher.

6. λεγω\*, ληγω, λοχωω, L. lego\*, loco. Go. liga, lagia. A. liege, lege. An. lie, lay. R. lezu, lozu, || Layas, gile. G. λεχε, L. locus. A. lager. R. loze. || Laynas, adhérent. L. longus. Go. langs.

LÜ, LUS, couper, rompre.

G. Iva, Lerow. L. luo, laxo. Go. lausia. A. lose. An. lose.

R. lozzu. | Lunan, Lûnakas, bête féroce. G. λεων. L. leo. A. leu. A. lew.

LAS, LAD, jouir, folâtrer.

G. λανω, λανω. L. lætor, ludo. Go. lusto. A. letze, lüste. || Ldsas, jouissance. G. λαντα, L. lusus. Go. lustus. A. lust. An. lust. || Laŝvas, Ldsikas, folâtre. L. lusor, lascivus.

LUD, couvrir, cacher.

G. hylo, harbayo. L. lateo.

LUT, frapper, enlever.

G. λαζω, ληζω. L. lædo. A. -letze. || Lautas, pillage. G. λης.
 || Luntan, ravisseur. G. ληστης.

LIH, goûter, lécher.

G. Jayes, L. linges. Go. laigo. A. lecke. An. lick. R. lizu. | Laihan, lechant. G. Jayow. L. lingens. Go. laignuts. A. leckend. || Laihanam, degustation. G. Jayov. R. lizanie.

LIC. diminuer, délaisser.

G. λιαζω. L. liceo, linquo. Go. liusa. A. lasse. An. let.
 R. lisaiu. || Laiças, faible. G. λαιος. L. lævus. Go. laus.
 A. los. An. less.

LAĞ, mouvoir, bondir.

6. λαχω\*, λαγχωνω. L. levo. Go. laika. A. lacke\*. R. leéu. || Lajus, léger. G. ελαχω; L. levis. A. leicht. An. light. R. legkii. || Lajiyas, plus léger. G. ελαστων. L. levior. || Lajits, três-léger. G. ελαχωνος. || Lajiman, allègement. L. levamen.

#### LAUK, LAKŚ, voir, apparattre.

G. λευσ, λευστω. L. liqueo, luceo. A. luge\*, leuchte. An. look, light. || Laukay, vne, vision. G. -λυχη. L. lux. || Laukayam, cni, flambeau. G. λυχρς. L. lumen, lune. || Laukayan, Laukitas, luisant, apparent. G. λευσκ, L. lucidus. A. licht. An. light. || La±mt, déesse de la beauté chez les Indiens.

#### LAB, mouvoir, atteindre.

G. λαβω\*, λαμβάνω. L. laboro. || Labas, prenant. G. λαβης.
 || Labas, prise. G. λαβη. || Labdas, pris. G. ληπτος.

#### LUB, aimer, désirer.

G. λιπτω. L. Iubeo, libeo. Go. leibia. A. liebe. An. love. R. liubin, "Lauidas, passion. L. lubere, libido. A. liebe. An. love. R. liubou'. "Lauidin. Laudyan, desireux. L. libens. A. liebend. An. loving. "Laudyas, desirable. Go. liubs. A. lieb. R. liubyi.

## LAP, énoncer, parler.

G. λωνω. L. loquor. A. lobe. | Lápas, Lapanam, parole, bouche. L. labium.

## LIP, verser, oindre.

G. λειβεο. L. libo. R. lipnu. | Laipas, Limpas, enduit.
 G. λιπος. L. limus.

## LAIP, mouvoir, jaillir.

G, λειπω. L. labor. Go. laupa. A. laufe. An. leap.

## LUP, couper, blesser.

G. λεπω, λυποω. A. luppe\*. An. lop. R. lupliu. || Laupas, blessure. G. λωβη, λυπη. || Luplas, coupé. G. λεπτος.

R.

La linguale r persiste dans toutes les langues; comme finale elle se vocalise en indien, et devient souvent / dans les idiomes slavons.

RA, RAS, saisir, goûter.

G. ρεω\*. L. reor. | Rás, chose. L. res. | Rátas, obtenu. L. ratus, Go. rathis.

RI, RAY, mouvoir, couler.

G. ρεω», ρασω». L. ruo. Go. rinna. A. riese\*, rinne. An. run. R. rieiu. || Rayas, flux. G. ρεω:. L. rieus. A. regen. An. rain, || Ritis, cours. G. ρεω:. L. riius. || Raitram, courant. G. ρεύρω». || Rinas, fluide. G. ρασω». Go. runnans. A. rinnend. || Ravis, soleil. L. ruens?

RAI, RAT, crier, bruire.

G. ρεω\*, ροῦκω. Go. rodia. A. rede. R. reśći. || Raṇas, son. Go. runa. A. rune. || Ratis, tumulte. G. ροῦς, || Ratas, Ratyan, char, roue. G. ροῦκω. L. rota. A. rad?

RAS, RAC, retentir, gronder.

G. ροίζεω. L. rugio. Go. rukia. A. rausche. An. rush. R. ryću. || Rásas, bruit. G. ροίζος.

RIS, RIC, couper, trancher.

G. ραιω, ρησσω. L. rodo. A. reisse. R. riezu. || Raiŝan, tranchant. G. ρηστων. L. rosor. || Riŝṭaş, tranche. G. ρηκτος.
 L. rosus. || Riŝṭiş, tranche. G. ρηζις. A. riss. R. riez.

#### RAD. RUD, briser, bruire.

G. ρασσω, ρυζω. L. rado, rudo. || Radas, Radanas, dent.
 G. ρις, ρωθων. || Rauditam, mugissement. L. ruditus.

#### RUH, croître, germer.

G. ρωω<sup>\*</sup>, ρωννω. L. ruo\*. Go. reisa. An. rise. R. rozu. || Rúdis, croissance. G. ρωνω. L. robur. R. rod. || Rudiras, sang, rouge. G. ἰρυδρος. L. ruber. A. roth. An. red.

RAÍ, RAÑÍ, colorer, exalter.

G. ραγω\*, ραστω. L. rabio. A. rase. An. rave. || Rajas, passion. G. ραγας. L. rabies. || Raktas, coloré. G<sub>r</sub> ραχθως.
RAJ. RAJ. ravonner, dominer.

G. pato. L. rego, regno. Go. rika. A. rege, reiche. An. reach.

#Rējis, rayon. L. riga, regio. #Rēj, roi. L. rex. Go. reiks.

#Rējas, Rojan, souverain. L. regius, regens. #Rējin,
souveraine. L. regiua. #Rējyam, royaume. L. regnun.
Go. reiki. A. reich.

RUÍ, rompre, hérisser.

G. ραγω\*, ρηγνω. L. rugo, runco. A. rauhe. R. ruŝu. || Ruj,
 Ruja, lésion. G. ρωξ, ρωγη. || Rugnas, débile. G. ρωκς.
 || Rûksas, rude. G. ρυσος, L. raucus. A. rauh.

RIK, RIK, dévier, trembler.

G. ρεγεω. L. rigeo, ringor. A. recke, ringe. || Raikas, crainte.
G. ρεγος. || Rinkas, écart. G. ροικον.

RAP, RIP, agiter, arracher.

G. ρεπω, ριπτω. L. rumpo, rapio. Go. raubo. A. raufe, raube. An. reap, rob. R. rubliu. || Raipaş, Ripras, ennemi, brigand, L. rapax. A. räuber. An. robber. R. rubać.



VI.

## ANALOGIES DIVERSES.

La langue indienne, expansive comme le grec, possède comme lui la faculté précieuse de compositions illimitées, qui donnent à sa poésie une admirable richesse de couleurs. Si elle ne déploie pas, comme la prose grecque, cette vivacité d'allures acquise par la parole dans un pays où l'intelligence était libre, où le choc des idées faisait jaillir la lumière par un élan sans cesse renouvelé; si sa syntaxe est timide et restreinte, si ses périodes sont uniformes, elle compense ce défaut par l'ampleur, par le pittoresque de l'expression, par les mille nuances qui scintillent dans sa versification harmonieuse. Oui pourrait compter les riches images que l'Hindou puise dans la combinaison de ces mets qui, semblables au lotus son religieux emblême, renferment tant de germes féconds? Les énumérer, les indiquer même succinctement serait chose impossible; car ce serait reproduire le dictionnaire entier. Contentons-nous de signaler certaines compositions qui, revivant sous les mêmes formes en grec, en latin, en allemand, en russe, prouvent encore plus évidemment que les mots simples l'étroite affinité de race et de langage qui unit les anciens Aryas à tous les peuples de l'Europe.

Nous signalerons d'abord l'influence des préfixes sur les verbes ou les substantifs qui les accompagnent, influence dont chacune de nos langues a conservé le fidèle souvenir; puis, nous indiquerons les analogies spéciales que les noms les plus usuels ou le plus anciennement consacrés présentent, par dérivation, dans les relations de famille, les désignations de pays, les symboles religieux, qui se sont succédé d'âge en âge.

i.

#### PRÉFIXES AVEC VERBES OU SUBSTANTIFS.

- AN, A, privatif. G. α-, α-. L. in-. F. in-. Go. un-. A. un-. An. un-, in-.
  - Il Anantas, infini. G. έχευτης: A. unondiich. || Anaikas, inégal. L. iniquus. || Anuééas, petit. G. έχευξης: || Anitas, trompeur. L. irritus. || Aniţus, pervers A. unrecht.
  - II Ajas, Ajātas, pas nē. G. ἀχους. II Ajanyaš, dėnaturė. G. αχινης. II Ajnas, ignorant. G. ἀχνως. L. ignarus. II Ajnātas, inconnu. G. ἀχνως. L. ignotus. II Ajaryas, perpetuel. G. ἀχηρως. II Akaras, manchot. G. ἀχιρως. II Akairas, impatient. G. ἀχιρως. II Amaiyas, immense. L. immensus. A. ummāssig. II Amitras, hostile. L. immītis. II Amānušas, inhumain. A. ummensuk. II Amatušas, amalā. sans tache. Go. amala. A. amatia. II Amaras, imperissable. G. ἀμορος. II Amītus, Amartyas, immortel. G. ἀμδροτς. L. im.

mortalis. || Amrtam, ambroisie. G. αμβροσια. || Αδώς, incréé. G. αφοης. || Aristas, intact. G. αρρηκτος.

NA, négatif. G. vn-. L. ne-. F. né-. Go. ni-. A. ni-. An. no-.
R. ne-.

|| Nakas, personne. L. nequis. || Nakim, rien. L. nequam. || Navá, sinon. L. neve. || Nanu, est-ce que. L. nonne. || Nagas, Nágas, arbre, serpent. G. w.

vers, auprès. G. ά-, ἀνα. L. ad. A. an.

|| Ásad, adhérer. G. ἀκζω. L. assideo. A. ansitze. || Astdan, assistant. L. assidens. A. ansitzend. || Ádd, recevoir. L. addo. || Ástd. être auprès. L. adsto. || Áçad, arriver. L. accedo. || Áéar, avancer. L. accuro. || Ápat, assaillir. L. oppeto. || Aplu, arroser. L. affluo. || Ánt, incliner. L. annuo. || Alig, entourer. L. alligo.

ANU, sur, après. G. ἀνα. L. ad. F. ad-, ά. Go. ana. A. an.

An. on, α-. R. na.

An. on, a.- R. na.

An. on, a.- R. na.

Anunyan, suivre. G. ἀστιμ. || Anunyan, suivant. G. ἀστιμ.

|| Anunyan, suivre. G. ἀστιμ. || Anunyan, approcher.

G. ἀνετταμαι. A. anstehe. R. nastaiu. || Anustas, rapproche. G. ἀνατται. || Anunyan, naitre après.

G. ἀστιμ. η reconnaitre. G. ἀστιμ. || L. agnasco. I. l. anunyan, pulneb. L. agnasco. || Anunyan, reconnaitre. G. ἀστιμ. || Anunyan, attacher. G. ἀστιμ. || Anunandas, iten.

- A. anbindung. || Anupraë, solliciter. A. anfrage.
  R. naproėu.
- NI, sous, dans. G. in, iv. L. in. F. in-, en. Go. in. A. ein-, in. An. in.
  - Il Niŝad, occuper. G. ἐντζομ. L. insideo. A. einsitze.
    Il Niŝad, déposer. G. ἐντζομι. A. eintitue. Il Niḍas, nid. L. niḍus. Il Niḍe, indiquer. G. ἐνὰισνο. L. indico. Il Niḍaṣas. indice. G. ἐνὰιζως. L. indicum. Il Ništa, entere. G. ἐνγισνομι. L. insto. A. einstehe. Il Niḍan, engendrer. G. ἐγγισνομι. L. inggino. Il Niḍas, inne. G. ἐγγισνς. L. ingenitus. Il Nivit, retourner. L. inverto. Il Nivitas, retourne. L. inverto. Il Nivitas, retourne. L. inverto. A. einbinde. Il Nibri, imposer. G. ἰμπζως. L. infero. A. einbinde. Il Nibri, imposer. G. ἰμπρτω. L. infero.
    Il Nipat, envahir. G. ἰμπτως, ἰμπατω. L. impeto.
    Il Nipat, Nipātas, élan, chute. L. impes. impetus.
- NIR, hors, loin. G. z.-. A. nied. An. neath. R. niz.-.
  || Nirpat, décheoir. R. nizpadaiu. || Nirvah, achever.
  R. nizwozdu. || Nirvadas, accompli. R. nizwodnyi.
- ANTAR, dans, entre. G. erros, L. inter. F. entre. Go. undar. A. unter. An. under.
  - || Antari, périr. L. intereo. || Antaryan, périssant. L. interieus. || Antaritam, destruction. L. interitus. || Antargam, disparaitre. A. untergehe. || Antargaéčan, disparaissant. A. untergehend. || Antarŏú, résider. L. interfo, interfui.

- ATI, devant, au delà G. ἀντι. L. ante. F. anté-. Go. anda.
  A. ant-, ent-.
  - || Att, précèder. G. ἀντωμ. L. anteo. || Atiyan, précèdant. L. anteiens. || Atigam, devancer. A. entgehe, entkomme. || Atiéar, transgresser. L. antecurro. || Ativit, dépasser. L. anteverto. || Atibalas, résistant. G. ἀντακλος.
- AĎI, sur, vers. G. è5, è15. L. ad, de. F. ad-, de. Go. at, du.
  A. zu. An. to. R, do, za.
  - || Adt, advenir. G. είσειμι. L. adeo. || Adiyan, advenant. G. είσεωμ. L. adiens. || Adistā, s'adjoindre. L. adsto. A. zustehe. R. zastaiu.
- APA, AVA, loin, hors. G. ἀπο, ἀυ-. L. ab, ἀ. F. ab-. Go. af.

  A. ab-. An. of. R. o, u.
  - || Apai, partir. G. ἀπειμι. L. abeo. || Apayan, partant. G. ἀπειων. L. abiens. || Apant, detourner. G. ἀποσευλο. L. abino. A. abneige. || Apadie, demontrer. G. ἀποδευλο. || Apadaiças, marque. G. ἀποδευλο. || Apasta. Avasta. S'isoler. G. ἀφεστεμι. L. absto. A. abstehe. R. ostaiu. || Apastas, Avastas, isole. G. ἀφέστες. A. abstehend.
  - II Avasad, s'affaisser. G. ἀριζω. L. absideo. A. absitze. R. ostedatu. II Avastdan, affaissé. G. ἀριζων. II Avadd, déposer. G. ἀποτίσμι. A. abthue. II Avafad, desavouer. G. ἀπογοωστω. II Avalh, déguster. G. ἀπολειχω. L. ablingo. A. ablecke. R. oblizu.
    L. ablingo. A. ablecke. R. oblizu.

- API, ABI, sur, autour. G. ἐπι, ἀμφι. L. ob. amb-. F. ob-. Go. bi. A. um, be-. An. be-. R. ob; wo.
  - # Apida, Ptda, imposer, G. inclos, inactonu. A. beithue.
    # Abida, étendre. G. ἀμφιδιω, ἀμφιτίσκα. A. umthue.
    # Abid. parcourir. G. ἐπιμα. L. obeo, ambio. # Abiyan, parcourant. G. ἐπιμα. L. obeo, ambio. # Abiyan, parcourant. G. ἐπιμα. L. obeo, ambiens. # Abiyan, soupconner. G. ἀμφιγρασίο. # Abirt. rapprocher. L. obeerto. R. obvertywaiu.
- UPA, auprès, sous. G. iπο. L. sub. F. sub-, sous. Go. iup, uf. A. ob, auf. An. up. R. po, pod.
  - Il Upai, entrer. G. ώτωμι. L. subeo. II Upayar, entrant. G. ὑπωω. L. subius. II Upaitas, advenu. L. subius. II Upasta, subsister. G. ὑποστωώ, ὑφιστωμα. L. substo. A. obstehe. R. postaiu. II Upasta, subsistant. G. ὑποστως. A. obstehend. II Upadid, appuyer. G. ὑποθως, ὑποτόκμι. A. aufthue. II Upadiq, suggérer. G. ὑποθασνω. A. aufseige. II Upayuhtas, adapter. G. ὑποζωγνοω. L. subjungo. II Upayuhtas, adapté. G. ὑποζωντος. L. subjunctus.
- UPARI, sur, au-dessus. G. ὑπερ. L. super. F. sur. Go. ufar. A. über. An. over.
  - Uparistas, supérieur. G. ὑπερσιας. L. superstes.
     A. überstehend. Il Upariyan, marchant au-dessus.
     G. ὑπεριων.
- UT, sur, hors. G. &, &. L. ex, &. F. ex-, &. Go. ut, us.
  A. aus, er-. An. out, a-. R. ot, iz.

Il Udi, sortir. G. iἔκωι. L. exeo. II Udyan, sortant. G. εἔκωι. L. exiens. II Uddię, dêclarer. G. ἐκδεωννω. L. edico. A. erzeige. II Utštå\*, Iđd. surgir. G. ἐκτωι\*, ἐξοταμα. L. exsto. A. erstehe. R. otstaiu. II Udas, leve. G. ἐκτιες. L. exstans. II Udgam, se lever. A. ausgehe, auskomme. II Udgamas, sortie. A. ausgang. II Uééar, ἐναοιετ. L. exeurro. II Udoah, emmener. L. eveho. R. otcozu. II Udbā, surgir. G. ἐκτρω. II Utplu, jaillir. G. ἐκτρω. L. effluo.

VI, hors, loin. G. ov. L. ve-. A. weg. R. wy-.

|| Vigam, partir. A. weggehe, wegkomme. || Vidd., séparer. A. wegthue. || Vitan, allonger. R. wytianu. || Viplu., naviguer. R. wypływaiu. || Vimanas, hors de sens. L. vemens, vehemens. || Vidavd., veuve. L. vidua. Go. wildoo. A. wittwe. An. widow, R. wdowa.

SAM, SA, avec, ensemble. G. 529, E. 229. L. cum, co-. F. com-, co-. Go. samma, ga-. A. gen, ge-. An. gain, y-. R. so, s-.

|| Sami, se réunir. G. συνομι. L. coéo. || Samyan, compagnon. G. συνού. L. comès. || Samitis, réunion. L. comitium. || Samáp, combler. G. συναπτω. L. coapito. || Samdplas, accompli. L. coapitus. || Samyuj, réunir. G. συζυγω. L. conjungo. || Samyuj, uni. G. συζυξ. L. conjungo. || Samyuj, uni. G. συζυξ. L. conjux. || Samyuklas, attaché. L. conjunctus. Go. gajukaiths. || Sansad, sièger ensemble. G. συνζω. L. consido. R. sosiedaiu. || Sanda, composer. G. συνζω. Δ. consido. R. sodieuaiu. || Sanda, composer.

naison. G. συνθενις. II Sanditas, Sanhitas, combine.
G. συνδενις. II Santon, etendre. G. συντενο, L. continuo.
II Santatas, Santon, etendre. G. συντενο, L. continuo.
II Sanstatas, Santatanas, perpétuel. G. συντενο, συνοτενομ.
L. consto. A. gestehe. R. sostoiu. II Sanstas, permanent. G. συντενο. L. constans. II Sanjūt, vivre ensemble. G. συζενο. R. sostiuu. II Sanjūt, naitre ensemble. G. συζενομε. II Sanjūt, Sanjūtas, parent. G. συγγενομε. II Sanjūt, Peconnaitre. G. συγγενομε. L. cognatus. II Sanjūt, reconnut. L. cognitus. A. gekonnt. II Sanclūt, embrasser. G. συγγενο. L. concurto. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner. L. concurro. II Sanskir, combiner.

|| Samvid, connaître. G. συνείδεω. || Samvid, conscience. G. overdos. Il Samvah, conduire. L. conveho. R. swozu. || Samvet, retourner. L. converto. || Samvettas, retourné. L. conversus. || Sambû, accroitre. G. συμφυω. || Sambus, allie. G. συμφυης. || Sambas. enoncer. G. συμφημι. L. confiteor. || Sambr, apporter. G. συμφερω. L. confero. A. gebäre. || Sambaras, abondance. G. συμφερου, || Samband, enchaîner. G. συμπεδαω. L. compedio. || Sambandas, ligature. L. compes. A. gebinde. || Sampat, se rencontrer. G. συμπετω\*. συμπιπτω. L. competo. || Samplu, affluer. G. συμπλεω. L. confluo. | Sannam, s'incliner. G. συννευω. L. connuo. || Sannatas, inclinė. G. συνκυτος. A. geneigt. | Samlt, dissoudre. G. συλλυω, συλλουω. L. colluo. | Samlayas, dissolution. L. colluvies. 16

- "Savayas, contemporain. L. cozevus. "Sayarbas, frère utérin. L. co-germanus.
- SU, bien. G. εὐ. || Sunidas, prospère. G. εὐειδης. || Sudinam, sérénité. G. εὐαν. L. sudum. || Sukaras, facile. G. εὐγρως || Suhid, dévoué. G. εὐακρδης. || Sumanas, amical. G. εὐμενης || Sumatis, bienveillant. G. εὐμενης || Sulabas, accessible. G. εὐλαβης, εὐληντης.
- DUR, mal. G. δυς. || Durvidas, misérable. G. δυστόρς.
  || Duŝkaras, difficile. G. δυσχερις. || Durmanas, hostile. G. δυσμενης. || Durmatis, malveillant. G. δυσμενης. || Durlabas, imprenable. G. δυσληπτος.
- PRA, devant, avant. G. προ. L. pre. pro. F. préGo. faura. A. vor. An. fore. R. pre-, pred.

  || Prai, devancer. G. προπμι. L. prœno. || Prasu, parsemer. G. προπω. A. vorsize. || Prasad, présider.
  G. προπω. L. præsideo. A. vorsize. R. predsiezdu.
  || Prasdam, présidant. G. προπω. L. præsidens.
  || Pradd, livrer, G. προδω., προδωμ. L. prodo.
  || Pradau. || Pradaus, Prádus, ostensible. G. προδω.
  |- L. prodens. || Pradatas, livré. G. προδων. L. prodito.
  || Pradati, cessionnaire. G. προδων. L. prodito.
  || Pradati, cessionnaire. G. προδω. L. proditor.
  || R. predatel. || Pradá, préposer. G. προδω. Τροσίτος.

A. vorthue. || Pradic, prescrire, G. προδεικουω. L. præ-

dico. A. vorseige. Il Pratta, précèder. G. προπικέ, προσταμα. L. presto. A. sorstèle. R. prestain. Il Prastas, supérieur. G. προστα. L. prestan. A. sorstèle. Il Prajan, produire. G. προγως. Il Prajana, générateur. G. προγως. Il Prajana, issu. L. prognatus. Il Prajd, disserner. G. προγως. Il Prajnad, disserner. G. προγως. Il Prajnamam, intelligence. G. προγως. Il Prainamam, intelligence. G. προγως. Il Prainamam, intelligence. G. προγως. Il Prainamam, intelligence. G. προγως. Il Prainamam, abri. G. προσκατω Il Praéamam, abri. G. προσκατω I. procenium. Il Praéamam, abri. G. προσκατω I. procenium. Il Praéan. précèder. L. proceuro. Il Praéal, hâter. L. procedto.

Pravid, pressentir. G. προκόνω. L. prævideo, A. vorwiss. R. predvizu. Il Pravah, avancer. L. præveho, proveho. Il Pravit, depasser. L. præverto. Il Pravatan, depassant. L. prævertos. Il Prabals, dominant. L. præpollens. Il Praba, supérieur. G. προφω. L. præfui, profui. Il Praba, supérieur. G. προφω. Il Prabas, supérieur. G. προφω. Il Prabas, s'elancer. G. προπειώ, προπιπτω. L. præpet. Il Prapatan, rapide. L. præpet. Il Prapatan, inclinant. G. προπε. L. promes. Il Prapatan, agiter. L. præmitto. promoceo. Il Pramathan, moteur. L. præmitto. promoceo. Il Pramathan, moteur. L. promotor. Il Prabas. Il Prala dissoudre. G. προλω. Il Pralayas, dissolution. L. proluvies.

anne Consta

- PRATI, vers, à, G. προτι\*, προς, L. prod-, pro. F. pro-, pour. Go. faur. A. für. An. for. R. pro.
  - || Pratt, avancer. G. προσυμι. L. prodeo. || Pratiyan, avancant. G. προσυμι. L. prodiens. || Pratitas, atteint. G. προσισος. || Pratitas, regarder. G. προσυσομαι. || Pratitād, assister. G. προσυσομαι. || Pratitād, assister. G. προσυσω. L. prosto. A. fürstehe. || Pratistas, assistant. G. προσυσω. I. Pratibā, suppleer. G. προσυσω. L. profui. || Prativid, pourvoir. G. προσιώδω. προσυσω. L. provideo. R. proudes. R. providens. R. provides. || Prativid, interpeller. G. προσωσω. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. L. provides. || Prativide, interpeller. G. προσωσω. L. provides. L. provides.
- PARI, autour, à travers. G. περι. L. per. F. par. Go. fair.

  A. ver. R. pri.
  - || Part, traverser. G. περιαφα. L. pereo. || Pariyan, depassant. L. periens. || Paryáp, adapter. G. περιαπτω. || Paryáptas, adopté. G. περιαπτω. || Paryáptas, adopté. G. περιαπτω. || Parišad, assiéger. G. περιαπώ. L. persedeo. || Parišd. evectir. G. περιαπώ. R. pridievalle || Parišd. atteindre. G. περιστω», περιστωμα. L. persto. A. verstehe. || Paričad, ombrager. G. περιστωχω. || Paričar, parcourir. L. percurro. || Pariphu, baigner. G. περιπλω. L. perfluo. A. verfliesse. R. priphyvaiu. || Pariplavas, arrosè. G. περιπλως. L. perfluost.
  - PARÁ, contre, au delà. G. παρα. L. per. F. per-. Go. fair, fra. A. ver. An. for-, R. pre-, pere.

|| Parābū, surcroitre. G. παραφνος. || Parābūtas, parasite. G. παραφνος. || Parābūta, detourner. L. perverto. R. perevertiwaiu. || Paravittas, détourné. L. perversus. A. verwurt. || Paraistis, le très-haut. G παρατιας (t).

II.

### SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS RÉUNIS.

Parmi les milliers de mots composés qui remplissent tout le dictionnaire, nous ne signalerons ici que quelquesuns des plus saillants, qui se sont perpétués dans le même ordre à travers les langues de l'Europe. Mais les éléments qui les constituent, ainsi qu'une foule d'autres que nous passons sous silence, ont produit par des combinaisons différentes beaucoup de termes analogues qu'on pourra facilement découvrir à première vue. Contentons-nous

<sup>(4)</sup> Nous réparerons ici par supplément une lacune des pages 81, 82, sur les pronoms personnels :

Singulier, 1. Nom., Aham., G. tyas. L. ego. F. je. Go. ik. A. ich. An. i. R. ia. || Acc., Md. G. µs. L. me: F. me. Go. mik. A. mich. An. me. R. mia. || 2. Nom., Acc. Team, Ted. G. vu, vu, va. L. is; Ie. F. iu, e. Go. thu, huk. A. du, dich. An. thou, thee. R. iy, iia. || 3. Acc. Sva-. G. ops, č. L. te. F. se. Go. sit. A. sich. K. sia.

e Pluriel. 1. Nom. Fapara, Go. uesis. A. ueir. An. uer. || Acc. Asmán, G. diquet, Juca, Go. uesis. A. nur. An. us. || Autre Acc. Nas. L. nos. P. nous. B. my, nas. || 2. Nom, Yúyam, Go. jus. A. ihr. An. ye. || Acc. Yusindn. G. Gipuse, Guez. Do. isuris. A. euch. An. you. || Autre Acc. Yas. L. vos. F. coust. B. uys. ues.

d'en signator la trace dans quelques substantifs précèdés d'un adjectif ou d'un pronom.

- Agrakaras, main droite. G. ἀκροχειρ. [ Itimátras, proportionné. G. ἰσομετρος. | Éktyas, égal. L. æquus.
- || Svastas, persistant. L. sibi stans. || Svapatis, indépendant. L. sui potens, || Svabûs, né de soi. G. σφε φυσας.
- || Samástas, associé. G. άμα στας. L. simul stans. A. sammen stehend. || Samádravan, concourant. G. ἀματροχαων.
- || Samipttas, à moitié bu. G. ἡμποτος. L. semipotus. ||
  Samikrit, à moitié fait. L. semicreatus.
- || Deifas, deux fois né. G. δεγενης. || Trijas, trois fois né.
  G. τουγενης. || Deipád, à deux pieds. G. διπους.
  - L. bipes. A. zweifuss. || Tripad, à trois pieds. G. τριπους.
     L. tripes. A. dreifuss. || Catuspad, à quatre pieds.
  - G. τετραπους. L. quadrupes. || Dtrģapād, à longs pieds.
     G. δολιγοπους. R. dolga piata.
- || Navadalam, feuille nouvelle. G. wooz)e;. || Navaya-vana, jouvencelle. L. nova juvenca.
- || Madyastas, mitoyen. G. μετφ στως. L. medio stans. || Madyalókas, terre centrale. L. medius locus.
- Mahádaivas, grand dieu. G. μεγας δεος. L. magnus deus. | Mahárdjas, grand roi. L. magnus rex. | Mahárdras, grand guerrier. L. magnus vir. | Mahásvánas, retentissant. L. magnisomus.

En voici d'autres où les substantifs s'allient entre eux :

- Agnidêvas, dieu du feu. G. άγλης διος. L. ignis deus.
  || Appatis, roi des eaux. L aquá potens. || Ambuö't,
  nuage pluvieux. G. διμβροφορος. L. imbrifer. || Iδαdanid, dent d'eléphant. L. eboris dens.
- | Usidkalas, chantre de l'aurore, le coq. G. hom nalicio. Si les Indiens avaient connu le rossignol, ils l'auraient certainement appelé, comme les Européens: Nickalas, chantre de la nuit. A. nachtigall. An. nightingale. R. noci-golos.
- Niçákaras, la lune. L. noctem creans. Niçájalam, rosée de nuit. L. noctis gelu. Niçántas, fin de la nuit. A. nachts ende. An. night's end.
- | Divákaras, le soleil. L. diem creans. || Divámaäyam, milieu du jour. L. diei medium. A. tags mitte. || Dinántas, fin du jour. A. tags ende. An. day's end.
- || Divaspatis, Dyupatis, le maître du ciel. G. Δις πατηρ, Ευς πατηρ. L. Diespiter, Jupiter. || Divankas, génie céleste. G. δους οίνων. || Daivapatis, maître des dieux. G. 9νων πατηρ. || Naradévas, homme dieu. G. ἀνηρ θυς.
- # Dvarapalas, portier. G. θυροφυλαξ. A. thor-pfleger ! Tamodvaras, porte infernale. A. dammer thor.
- || Kalévaram, proie du temps, corps. L. cadaver. ||
  Kakudmat, bosse, cime. L. cacumen.
- | Craddas, (de crat das), assuré. L. credens; || Craddálus, confiant. L. credulus.
- | Viçvavédas, tout sachant. R. wsewedia. | Viçpatis, seigneur. R. gospod'.

- | Rájaputras fils de roi. L. regis puer. || Yuvarájas, prince royal. L. juvenis regius.
- | Madulih, Madupas, abeille. G. μελι λειχων, μελι πιων.
- || Pákaçálá, cuisine. A. back sual. R. pekar zala. || Pápapatis, adultère. G. κακος ποτις.

Ш.

## NOMS DE PARENTÉ ET DE PAYS.

Les noms de parenté usités dans l'Inde dès la plus haute antiquité nous montrent la constitution de la famille sous cette forme touchante, patriarcale, qui, malgré les tristes défaillances de l'humanité égarée, s'est maintenue chez toutes les nations comme le lien sacré des sociétés et le plus pur reflet des inspirations primitives.

Ainsi, aux yeux de l'Hindou, tout homme à qui l'on s'adressait était une âme vivante. Atman, noble expression essentiellement spiritualiste. Comme chez nous, Ptir, le père (du verbe pd) G. πππρ, L. pater, Go. fadar, A. vater, était celui qui engendre, qui nourrit; Mdir, la mère (du verbe md), G. μππρ, L. mater, A. mutter, R. mat, celle qui contient, qui enfante. Mais à côté de ces termes on trouvait ceux de Tâtas, père, aieul (du verbe tâty, honorer) G. τεττα, R. otec; de Attâ, mère, aieule (du verbe aé, respecter), G. πππ, Go. αithei. Le fils était Sutas ou Sânus (du verbe su, produire) L. satus, A. sohn, R. syn; mais la fille était Duhtir (du verbe duh, traire) G. τυγκτηρ, mais la fille était Duhtir (du verbe duh, traire) G. τυγκτηρ,

A. tochter, R. doć, la ménagère pastorale. L'enfant en général s'appelait Putras (du verbe pu, purifier), G. πως, L. puer; ou Bálas (du verbe bal, prospérer), G. πωλος, L. filius.

Le frère Brâtri (du verbe őr, soutenir), L. frater. A. bruder, R. brat, était l'appui naturel de la sœur, Svasri, L. soror, A. schwester, R. sestra; mot complexe qui semble formé de swa-stri, sa femme chérie. L'époux Patis (du verbe pat, posséder) G. moue, ou Viras (du verbe vîr., défendre), L. vir., était appelé plus positivement encore Bratri (L. ferens). A. -bar, comme devant soutenir son epouse, Brâtya (L. ferenda). A. braut. qu'on appelait aussi Patini, G. movuz, et quelquefois Vird. L. virago. Tous les deux réunis prenaient les noms de Dampatt, L. domi potentes; ou ceux de Priyas et Priya (du verbe pri, aiuner) A. fron et frau. Le nom de veuve Viâava (de vi, sans, davas, époux), L. vidua, A. wittoe, R. udouza, s'est conservé dans toute l'Europe sous sa forme composée.

Les mots Pitámahas, grand-père, G. πατηρ μεγας; Mútámohi, grand mère, G. μετιρο μεγαλη: Pitreyas, oncle, G. πατρως; Mútuld, tante, G. μετιροκα, s'expliquent d'eux-mèmes. Mais une délicatesse toute spéciale s'attache aux relations d'alliance. Ainsi Cvaçuros, beau-père, G. ίκυρος, L. socer, A. schwäher, R. swekor; Cvaçrūs, belle-mère, G. ίκυρα, L. socrus, s'expliquent par sva-çuras, mon maître, ma maîtresse; ainsi Daŭv, beau-frère, G. δακρ, R. dewer (du verbe div. réjouir); Cydlá, bellesœur, G. γαλως, L. glos (du verbe gld, vanter). Les mots

Ydmis, bru, Ydmdri, gendre, G. γαματις, γαμβρος. se rapportent à yam, unir. Mais il est plus difficile d'exptiquer les mois Naptr, Naptri seveu, nièce. L. nepos, neptis. G. ἀνοβνος, à moins qu'ils ne viennent de na-pdt, soutien, descendant. Our pourrait étendre encore ces rapprochements que nous nous contentons d'indiquer.

Les lieux d'habitation, centres de société, ont conservé partout leurs termes généraux. Ainsi le mot indien Vaiças ou Ankas, demeure, se retrouve dans le G. οἰνος. L. νείκι, λ. νεική, λ. π. κείκ, Β. νεικές le mot Vastu, foyer, dans le G. ἀστο, L. νεεια; le mot Dátnam, ou Dam, édifice, dans le G. ἀστο, L. νεεια; le mot Dátnam, ou Dam, édifice, dans le G. ἀσμος, L. domus, Λ. thum, Α. 1. τοια, en celtique, dun; le mot Stáham, on Stitis, station, dans le R. stan, Α. stadt. Le mot Purt, ville, G. πολες, homogène à Pervan, eminence, serait ainsi allié au G. πυργος, Α. burg, Anboroug, F. bourg; at le mot Grham, enceinte, homogène à Giris, montague, expliquerait le G. χωρος, Α. gard, R. gorod, en celtique caer, en français cour. Enfin le mot Cátnan, asile, correspond au G. κωμπ, Α. heim, Α. heim, Anhome et le mot Vailam, enclos, au G. κομπ, L. villa; gradations successives d'une même idée de séjour.

Des analogies semblables se rencontrent dans les noms de fleuves et de montagnes. A côté des termes spéciaux de Stndus, l'Indus (du verbe sid., couler), et de Gariga (le Gange, de (gam-gd., descendre à terre), on trouve dans les verbes sanscrits ri ou ran, couler, rud, résonner, db., s'agiler, dru, s'élancer, su, jaillir, etc., l'origine incontestable des noms du Rhin. du Rhône, du Don, du Da-

nube, de la Doire, de la Drave, de la Save, ainsi que du mot Go. saius. A. see. An. see. la mer (1). De même que le Catadrus, aujourd'hui Sutlege de l'Inde, était le fleuve aux cent arbres, G. izazw òpaz, le Borysthène, aujourd'hui Dnieper de Russie, était le site des bouleaux, en russe berezi-stan, en sanscrit ötarja-stánam. On pourrait étendre ces comparaisons à l'infini. Quant aux montagnes, nous ne citerons que le mot Kokudas, Kakudmat, hauteur, auquel se rapporte le nom du Caucase, à côté du latin cacamen; et le majestueux Himdayas, en latin hiemis locus, en russe zimy-lose, séjour des neiges et des hivers.

Enfin les noms des principales nations qui, dès les temps les plus reculés, ont passé d'orient en occident, s'expliqueraient tous, d'une manière très-plausible, par les éléments de la langue aryenne, dont elles se sont successivement appliqué les épithètes honorifiques. Sans parler des Aryas eux-mêmes, nom commun aux Indiens et aux Perses, dont le monosyllabe initial marque partout élévation physique et morale, et se retrouve dans l'Arie, l'Iran, l'Aryavarta, et jusque dans l'Arménie et l'Ararat, nous royons figurer dans les poêmes sanscrits deux familles de peuples, les Yaumas, Ioniens, anciens Hellènes, et les Cakas, Saces, anciens Scythes, qui, tout en s'étendant au loin, restérent plus rapprochés de la mère-patrie,

<sup>(1)</sup> A la même racine se rapporte le mot sômas, liqueur excitante, auquel les Vèdas substituent souvent le mot vénas, suavité, origine probable du G. ôsec. L. vixum. Go. wein. A. wein. R. wino.

qu'avaient sans doute quittée depuis longtemps les grandes confédérations des Pélages, des Gaulois, des Teutons, des Veuèdes, sans toutefois oublier le sens des noms qu'ils s'étaient assignés dans leur langue primitive.

IV.

### SYMBOLISME RELIGIEUX.

Chez tous les peuples les idées essentielles de Dieu. d'immortalité, de rétribution finale, gravées au fond de toute conscience humaine, se sont diversement modifiées, altérées dans le cours des siècles; et l'action incessante de la nature a créé des types fantastiques, soumis eux-mêmes à plusieurs phases dans chaque théogonie nationale. Celle des Indiens nous apparaît d'abord dans les hymnes naïfs des Védas, où le soleil, la lune, le feu, l'air, la terre, recoivent sur des autels rustiques, arrosés du lait des troupeaux ou des flots d'une liqueur vivifiante, les hommages des pâtres arvens, exprimés en chants mélodieux par de vénérables pères de famille. Mais toutes ces manifestations extérieures se résumaient dans un nom collectif; et Div. le ciel, représentait chez eux l'idée confuse d'un pouvoir unique, souverain. Quand. partis des rives de l'Indus ils eurent colonisé celles du Gange, fondé des villes, constitué des royaumes, leur religion prit la forme positive développée par le Manavadharma, code de l'age sacerdotal. Nous y voyons Brahma,

Loogle

le dieu suprême (du verbe brh, dominer) père du premier Manus, prototype de l'humanité, secondé par les dix patriarches, s'entourer des génies des éléments, Indras ou Cakras, l'éther, Agnis, le feu, Varunas, l'eau, Vayus, l'air, Kuvéras, la richesse minérale, Darmas ou Yamas, la justice et la mort. Près d'eux les génies sidéraux, Súryas ou Mitras, le soleil, Sômas ou Candras, la lune, Usa, l'aurore, Acvino, les crépuscules, Prilivi, la terre. avec les cinq planètes, complétaient la cour souveraine, à laquelle venaient s'adjoindre les 28 astérismes lunaires, les nymphes et les chantres du ciel, et les génies de l'atmosphère, parmi lesquels Visnus et Civas ne tenaient encore qu'un rang très-inférieur. Toutes ces divinités lumineuses, ces Dévas, dont la mère commune. est Aditis, la nature indivise, emblême de l'univers, sont en lutte avec les Daityas, ou titans, issus de Ditis, la terre inculte, résistant par ses forces brutes aux progrès de la civilisation (1).

La lutte devient bien plus ardente dans l'âge héroïque où les tribus rivales se combattent, où le pouvoir des brahmanes diminue, où des rois, fiers de descendre du

<sup>(1)</sup> Voir, Manava-dharma, livre M, at. 221; livre MI, at. 221. London nona dea cinq plantètes sont: Padaz (Mercure), Cutara (Weins), Libitas (Mars), Gurus (Iupiter), Çanis (Saturne). Les principales constellations ont des nome très-pittoresques, tels que : Saplariagus, ies sept risitio (pour le chario); \*armafai, la rougissante (le petit cocher); \*Sadil, la solitiaira (Arcture); Güird, la scintiliane (Pépi de la Vierego); Rohini, la prospère (l'ori du Taureau); Migagiria, la gazalle (le talon d'Orio); \*Luddakas, le chasseur (Sirius). Toutes sont dominées par Indra, dieu de l'éther, dont l'écouse est Zadi. Ibarmonie.

septième Menes, fils du soleil, sauvé du déluge, ou de l'ancien Budas, fils de la lune, se disputent le pouvoir dans ces guerres gigantesques dont la Râmaïde, la Bhâratide nous ont conservé le saisissant tableau. Déjà depuis longtemps les Perses s'étaient séparés de leurs frères par une théogonie tout oppesée; mais les peuplades à demi conquises du nord et du midi de l'Inde exigeaient impérieusement une extension de croyances sensuelles; et c'est ainsi qu'à cette époque la nature entière fat personnifiée, sans toutefois infirmer encore la prééminence de Brahma, contemplant d'un ouil équitable les efforts opposés des Daityas et des Dévas sous l'influence active mais encore contenue de deux génies rivaux, Çiveş et Vibrus,

Le premier (du verbe çie, produire), adoré surtout par les tribus agrestes des montagnes et des forêts, pour lesquelles il représentait la matière brute dans sa naissance et as dissolution, assume des caractères variés, mais toujours expressifs et redoutables; soit que, sous les noms de Mahâdevas on d'Içvaras, génie de fécondité et de jouissance, il ait pour épouse Bhavant ou Uma, pour cortège le taureau et la chèvre sauvage; soit que, sous celui de Haras, représentant le temps et ses fléaux, il s'allie à Kdlis la déesse implacable, et, qu'armé de son disque et ceint d'un collier de crànes, il prenne pour emblèmes le tigre et le serpent, et pour ministres les légions destructives des Rudras, tempêtes, des Ganas, larves, des Yazas et des Razasas, nains et géants. Ses fils sont Skandas, le guerrier, et Canéças, le conseiller, dont les attributs sont

te paon et l'éléphant; et chacune de ses apparitions est le signal d'une catastrophe pour le globe ou pour l'humanité.

Le second au contraire (du verbe viç, pénétrer), honoré par les tribus paisibles des agriculteurs et des colons, sous les noms de Nardyanas et de B'agavan, est le dieu réparateur au cortége secourable, aux attributs prospères : c'est le lotus, le saphir, la conque marine, le cercle étoilé; c'est l'aigle-vautour, son messager, adversaire du serpent venimeux; ce sont les légions des Rèis, sages, des Siddas, esprifs bienheureux, des Apsartis et des Gandarvas, nymphes et chantres célestes. C'est surtout Laxmi ou Cris, son épouse, grâce et beauté parfaite, mère de Kâmas, l'amour incorporel, imperceptible, lançant des flèches armées de fleurs. A chaque révolution terrestre, provoquée par l'effort des démons ou la haine secrète de Civas, Visnus est apparu pour défendre la cause des dieux et des hommes, et chacune de ses apparitions marque un progrès cosmogonique ou social. D'abord poisson, puis tortne, au milieu des eaux du déluge; puis sanglier, lion, sur la terre sans culture; puis brahmane nain, brahmane armé, dans l'ère sacerdotale, il devient, pour les siècles guerriers, Râmas et Krisnas, type d'héroïsme. Plus tard il sera Buddas, l'esprit de dialectique opposé par les brahmanes à leur adversaire, le sage Buddas Çakyamunis, en attendant que Kalkis, le terrible, il vienne pulvériser sous les pieds de son coursier blanc le monde appelé à une naissance nouvelle.

Ces dernières conceptions se rapportent évidemment à

la période de troubles où le brahmanisme, menacé par les rapides progrès du buddhisme proclamant le nivellement des castes, réunit toutes ses forces et déploya tous ses prestiges pour frapper l'imagination des peuples asservis, Brahmâ lui-même, descendu de sa hauteur suprême, dut s'associer à cette triade mystique qui, loin d'être fondamentale, ne se rapporte, comme on voit, qu'à des siècles de décadence. On le représenta à quatre faces, on lui donna pour épouse Mâyâ ou Sarasvatî, l'illusion, sous laquelle se manifeste le monde visible; pour ministre Vicvakarmas, l'architecte divin, pour messager le cygne aux blanches ailes. Toutefois, au milieu de ces aberrations, de cette folie toujours croissante qui se déploie, soit dans des statues monstrueuses des cavernes, soit dans les légendes absurdes des Puranas, les écoles philosophiques de l'Inde, tout en reconnaissant extérieurement la triade mystique exprimée par Aum, résumaient l'idée monothéiste primitive par les noms de Dévadévas, le dieu des dieux, Prajapatis, le maître des créatures, et mieux encore par Sán, celui qui est,

Les Iraniens, Mèdes et Perses, unis de nom et de race aux Aryas de l'Inde, mais séparés d'eux, dès l'origine du védisme, par les croyances plus austères du magisme qui intervertit les dénominations indiennes, reconnaissaient un être suprème, infini, éternel, qu'ils appelaient Zervan akéréné (en sanscrit sarvam akaranam) le tout incréé. Sa manifestation dans le monde est Ahura-mazdà (asura-médas), le bon génie, le chef des sept Bagas (5agas),

esprits de lumière, dont la parole a produit toutes choses pures. Mais, de même que le jour alterne avec la nuit. que la vertu ressort du contraste du vice, a surgi, en présence du bien, le principe opposé Ahria-mana (ugramánas), le mauvais génie, le premier des sept Devs (dévas), esprits de ténèbres. Dans ce système, adapté à la fois au monde physique et au monde moral, les Bagas, dont le nombre égale celui des jours de la semaine déterminés par chaque phase lunaire, représentent en même temps les sept vertus principales. Ils sont secondés par 28 Izeds (yajitas), correspondant aux jours du mois, et portant les noms des planètes, des éléments, des qualités heureuses. A leur tête est Mithra (mitras), le soleil bienfaisant, le feu sacré, modérateur du monde et soutien de l'humanité, Car Meschia et Meschiane (manusas, manusi). l'homme et la femme, sortis purs du sein de la terre, ont succombé aux embûches des mauvais génies, et leur postérité doit combattre sans cesse pour triompher du vice et reconquérir le bonheur.

Ainsi une lutte générale, incessante, règne sur la surface du globe et dans toutes les manifestations de la nature, où le bien, symbolisé par les animaux réputés secourables, tels que le lion solaire, le cheval royal, le bœuf du labour, gardiens de l'Iran, repoussent les attaques furieuses de la licorne, de l'hydre, du griffon, sortis du Turan ténébreux. Au centre de l'Iran s'élevait Hom (sômas), l'arbre de vie, autour duquel planait la foule des Fervers (pardearas), àmes béatifiées, dont chacune appa-

raissait au Perse fidèle comme l'image de la félicité qui devait suivre sa vietoire, prélude de la victoire définitive d'Auromaze sur Ahrimane, et du bien sur le mal (1).

Les peuples de la Grèce et de l'Italie, Pélagos ou Hellènes, Etrusques ou Romains, ont eu dans leur théogonie des phases diverses dont les premiers termes se rattachent aux génies élémentaires tels qu'ils furent désignés par les Indiens. Mais il est arrivé, comme chez les Perses, que les noms propres du soleil, de la lune, du feu, de l'air, de la terre, de l'eau, sont restés appliqués aux éléments eux-mêmes, et ont été remplacés dans le culte par des noms qualificatifs de dieux, empruntés non-seulement à l'Inde, mais à l'Egypie ou à la Phénicie, et souvent trèsdifficiles à expliquer. Il en est cependant quelques-uns qui ont traversé tous les âges.

Hésiode, dans son antique théogonie qui remonte à l'Asie mineure, nomme d'abord le chaos, Xzos (en sanscrit

<sup>(1)</sup> Voir pour plus de développement, le Zendavesta, le poème di Schahanneh, et noire outrage sur la poisie indienne. Nous siguiterous seulement ici que l'existence de la licorne, embléme répandu dans tout l'Orient, n'est peut-être pas aussi fabuleuse qu'on pourrait le croire. En coutre sa lutte contre le lion retracée sur tant de monument persans, nous trouvons, sur une stèle assyrienne reproduite au Musée du Louvre, l'image dissince d'un puissant antilope à corne droite ou deux cornes adhérentes, offert en tribut au monarque assyrien au milleu d'animaux très-réels. Quant au symbolisme, nous pensons que la licorne, osagre ou antilope du nord, caractérissit le Turan sous le signe d'hiver du capricorne, opposé au lion de l'Iran, dont le signe d'hiver du capricorne, opposé au lion de l'Iran, dont le signe est cheil de l'éé.

Kam, te vide), d'où sort la terre au vaste sein, l'aux (gazs), et le ciel qui la recouvre Occassi (varunes). Ils donnent naissance aux titans, Teres; (dailyas), parmi lesquels Kepos; le puissant (grec xeanes, indien stranas), uni à Pux, la fécande (du grec pro, indien st), est le père des dieux 6m: (dévds). Dans les traditions italiques et étrusques, où les dieux s'appellent Esir (asuras), nous voyans, après lanus, embléme de la nature (fannas), Saturnus le semeur (saviér), uni à Ops la substance (vapus), produire également les génies célestes qui le détronent.

Nous entrons ici dans la mythologie d'Homère, sur laquelle s'est modelé l'Olympe grec et romain, Aic, Zeuc, Deus, Jovis (sanscrit div, dévas, dyaus), appelé aussi Zm, en étrusque Tina (sanscrit dinas), devient le roi du ciel sous les noms de Diespiter, Jupiter (divapatis, dyupatis). Auprès de lui Hogerdon, dieu des mers (qu'on pourrait expliquer par patis udánám) a remplacé Quezos (69as, flot?); et Ardrs, dieu des enfers (avittas, invisible?) a pour ministre Moros (l'antique manus). Puis viennent les dieux et déesses dont le nombre égale celui des mois de l'année. Sans prétendre les énumérer tous, nous croyons que Φοιβος Απολλων, Phœbus Apollo, dieu du soleil, s'explique par les mots indiens bamas, lumineux, et balin, puissant, et que son surnom de IIvône, ainsi que Huôna, la Pythie. Il-fig. l'oracle de Delphes, correspond au sanscrit budas, budá, sachant, instruite, et ne vient pas du serpent Python, Atmm, déesse de la sagesse chez les Grecs, ressemble assez à dyani, réfléchie; mais un rapport

plus direct ramène la Minerva des Romains à l'indien manaximi, intelligente. Parmi les autres divinités,  $A_{DN}$ , dieu de la guerre, est l'indien aris, guerrier,  $E_{DOS}$ , dieu de l'amour, se rapporte à varas, choix;  $X_{ADS}$ , déesse de la beauté, à gris, prospérité, comme Vénus est vanità, aimée.  $E_{ATGS}$ , Vesta, tient à vastyam, foyer, comme Vulcanus à ulkd, flamme, et  $E_{DOS}$ , à saranas, conducteur. Les noms de  $H_{DOS}$ , Juno, peuvent se rapporter d'un côté à  $\hat{\omega}_{DP}$ , de l'autre à  $\xi_{CU}$ ; Diana à  $\hat{\sigma}_{OS}$ ; Céres à karšas, labour; Mousan, à médd, méditation. Mais nous laissons la plume à de plus habiles (1).

Nous signalerons seulement la mention, parmi les Grecs, du patriarche Japhet, Ιππτος (peut-être ʃd-patis, chef de race), père de Προμυθενς (pramatan) le promoteur de la civilisation, comme Ορφευς (p'bus) en fut le premier chantre.

Les Germains, soit Teutons et Saxons, soit Goths et Scandinaves, semblent également offrir deux phases historiques et religieuses qui, toutes deux, se rattachent à l'Asie. Selon Tacite, les Teutons se disaient issus de Mann, fils de Tuisco, génie céleste, né lui-même de Hertha, la terre, à laquelle ils offraient de sombres sacrifices. Or le mot Mann est évidemment l'iudien manus, le premier homme, celui de Hertha ou Iordha, l'indien ird ou ridda, la terre, et le mot Tuisco n'est pas éloigné de dyaus, ciel. Avant lui Hérodote avait mentionné, chez les Gêtes du

(1) Consulter la Symbolique de MM. Creuzer et Guigniaut, et les travaux de MM. Kuhn, Max Muller et Pictet.

Pont-Euxin, ancêtres des Goths, des divinités correspondant à Mercure, à Hercule, à Mars, à Bacchus. Or leurs attributs se retrouvent dans la triade saxonne de Wodan, Donar, Tys; dans la triade scandinave de Oden, Thor, Freyr. Le nom du premier s'explique naturellement par l'indien budas, génie de la sagesse, attestant une invasion buddhiste, quoique guerrière; celui du second par turas, foudroyant; celui du troisième par datvas, divin, donné chez les Teutons au génie de la guerre, tandis que Freyr et sa sœur Freya (priyas, priyá), caractérisaient chez les Scandinaves la joie et la prospérité.

Le nom abstrait de dieu est chez ces peuples Guda (¿uddas, pur), ou Asa (asuras, espril); et à ce dernier nom se rattache le mythe touchant de Balder, génie de la lumière et de la bonté, tué par un fils de la nuit; souvenir lointain sans doute de ces champs de lumière qu'habitaient dans l'Inde les ancêtres des Germains, et qu'à la suite de leur pénible migration, ils avaient échangés pour des plages ténébreuses dont ils espéraient être affranchis plus tard. Balder rappelle du reste l'Apollon des Grees, le Baal des Assyriens (sanscrit balin), et le même nom se retrouve chez les Celtes dans Belen, le soleil opposé à Taran, la foudre, et dominés tous deux par Teut ou Teutatés, le dieu du ciel. Toutefois l'idée abstraite de dieu s'exprime chez les Celtes par Dia ou Duw (1).

to any Greek

<sup>(4)</sup> Voir, pour plus de détails, notre Tableau de la littérature du Nord. Paris. 1853; et notre Histoire de la littérature des Slaves. Paris. 1839.

Les peuples de l'est, soit Lithuanes, soit Venèdes, réunis maintenant sous le terme générique de Slaves. ont également deux séries de traditions. L'Inde tout entière revivait chez les anciens Lithuanes, où les noms de Diewas, dieu (dévas), Saulé, soleil (sirvas), Menu, lune (mds) Jemė, terre (gam) sont purement sanscrits, ainsi que Laimé, la beauté (indien laimt, latin humen) et Kupolas, l'amour (indien kopas, latin cupido). Le dieu de la foudre était Perkunas, chez les Hindous purjamyas, surnom du génie des orages. C'est le Pérune des Venèdes et des Russes anciens, chez qui cependant le nom abstrait de dieu était Bog, le dispensateur suprême (persan baya, sanscrit Bagas), tandis que Div (persan div. sanscrit daivam) représentait le génie du mai. Ziwa et Morana (fiva, maranam) caractérisaient la vic et la mort, conduisant le cortège des Duchy (dukas) ames. Sur les côtes de la Baltique s'élevait le temple de Sviatovid, embléme du soleil (cvaitavidas) entouré de 300 guerriers figurant les jours de l'année, et d'autres idoles symboliques, que nous avous rappelées ailleurs. Enfin toute bonne influence était généralisée par le mot Baltas, Bielyi, blanc; toute mauvaise par Tcharnas, Tchernyi, noir, sous lesquels semble se retrouver l'antagonisme de Belen et de Taran, et même celui de Balder et de Thor.

Les peuples du Turan, Seythes et Finnois, rivaux et ennemis des Perses et des Slaves, n'en ont pas moins participé à leurs traditions primitives. Car chez les anciens Finnois le mot Yumala, génie suprême, rappelle le lem ou lemshid des Perses (indien yamas); et chez les Hongrois actuels, le nom de dieu est Isten, en persan Ized (indien ištas, yajūtas); chez les Basques, c'est Jaincoa, le seigneur.

Dans tout le reste de l'Europe, régénérée par le christianisme, le nom du Créateur, du souverain des mondes, est Deus pour les peuples du midi et de l'ouest, Gott pour ceux du nord, Bog pour ceux de l'est, noms qui s'expliquent en indien par les notions de lumière, de pureté, de bienfaisance; et, chez les Hébreux et les Arabes eux-mêmes, le mot El ou Allah a son corrélatif dans l'indien d'ag, élevé.

Notre tâche serait donc terminée si, après avoir considéré le sanscrit, cet admirable type de nos idiomes usuels, dans ses racines, dans ses tiges si nombreuses, dans ses arameaux qui courrent toute l'Europe, nous pouvions oublier que cet arbre fécond a porté, dans l'Inde même, des fleurs et des fruits dont le parfum, une fois respiré, laisse un souvenir impérissable. Qu'on nous permette donc de présenter en terminant, ainsi que nous l'avions déjà tenté, quelques extraits de ces grands poèmes qui effraient par ¡leur étendue, mais qui, judicieusement explorés sous la plume d'habiles interprêtes, ont déjà captiré tant d'esprits sérieux en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, par la pureté des principes, la délicatesse des sentiments, la fratcheur et la richesse des images.

VII.

# POÉSIE INDIENNE.

I.

## GÉNIE POÉTIQUE DES INDIENS ET DES GRECS.

Les Indiens et les Grecs, ces deux peuples célèbres, ces glorieux civilisateurs du monde ancien, ont eu une origine commune. Les rapports de langage, de traditions, de physionomie même des Aryas de l'Înde et de la Perse avec les Yavanas ou loniens de l'Asie mineure et de la Grèce, sont tellement irrécusables qu'ils dispensent de toute démonstration. Et, quoique l'antiquité ait ignoré cette fraternité primitive, des sages comme Pythagore, des conquérants comme Alexandre, en ont eu le vague instinct dans leurs explorations scientifiques ou belliqueuses.

Mais quel contraste la suite des siècles n'a-t-elle pas produit chez ces peuples, sous l'influence de destinées diverses? Nous ne parlons pas ici de la décadence qui, pour les deux nations, a commencé il y a dix-huit siècles; chez les Grecs, par la conquête romaine, chez les Indiens par le mélange toujours plus nombreux de peuplades inférieures qui, du midi, reflusient vers le nord, et altéraient les croyances primitives.

Nous ne parlons pas de cette triste époque du moyen

age, où les luttes mesquines du Bas-Empire énervèrent et étouffèrent presque entièrement les nobles élans du génie grec; ni de ce moyen àge indien, plus triste encore, où les délirants Purânas, ces poêmes mythologiques absurdes, consacraient une trimurti monstrueuse, que l'on regarde à tort comme la base de l'indianisme, et se roidissaient avec fureur contre les sages maximes de Çakyamunis, l'ami des hommes, dont la doctrine, hélas! n'est restée pure que de son vivant. Nous ne nous arrêterons pas aux réveries de quelques-uns de ses disciples, ni aux inductions erronées qu'on a voulu tirer du nirvana buddhique, disparition corporelle et nullement spirituelle comme l'aurait été le nastika ; absorption de l'âme dans la béatitude suprême, et non pas anéantissement de l'existence. Car quel esprit raisonnable pourrait s'imaginer que deux ou trois cent millions de créatures humaines ont vécu et vivent encore en prières continuelles, afin d'obtenir leur anéantissement? (1) Si quelques sophistes indiens l'ont écrit (ce que je suis loin de nier) dans ces interminables volumes où l'on vogue, à grande perte de temps, sur un océan sans rivage, ce n'est certes pas la crovance populaire, ce n'est pas le sentiment intime qui vibre au fond de tant de cœurs, à Ceylan, au Tibet, en Mongolie, dans la Chine même, où le culte des ancêtres prouve assez la croyance à l'immortalité. Sainte croyance, seul phare de l'homme dans son pèleri-

<sup>(1)</sup> Voir  $\lambda$  ce sujet les savantes dissertations de M. Obry et de M. Foucaux.

nage terrestre, suprême espoir du simple et du sage, que ne parviendra jamais à étouffer le scepticisme ancien ou moderne?

Mais, sans nous occuper de ces périodes de luttes qui commencèrent des deux côlés à l'époque même où le christianisme alfait régénérer l'Occident, attachons-nous à l'âge d'or de la Grèce qui fut également celui de l'Inde, du neuvième au troisième siècle avant notre ère, et constatons les rapports et les différences que présentent entre elles ces deux mobles nations. Les rapports de langage. de traditions, de physionomie, sont, disons-nous, incontestables. Et cependant quelles différences dans les monuments de leur grandenr, dans leurs compositions littéraires, leurs œuvres artistiques, leurs emblèmes religieux; quelle opposition entre la mobilité inépuisable du génie grec, se jouant au milieu de la vie active sous les formes brillantes de l'éponée, de l'ode, de la tragédie, de l'histoire, de l'éloguence; et le génie indien si vaste, si majestueux dans ses images, si énergique dans ses préceptes, mais si calme, si austère dans le récit des événements terrestres, qu'il ne regarde que comme un mirage dont la réalité est dans le ciel. Où trouveronsnous la raison de ces divergences frappantes chez des peuples dont les premiers instincts ont du être les mêmes quand leurs aïeux campaient ensemble sur les versants de l'Himalaya? Chaque peuple a, selon nous, sa mission sur la terre, et la Providence en assignant à l'activité humaine divers pays, divers climats, a voulu que des qualités

différentes se développassent sur la surface du globe comme les germes féconds d'un glorieux progrès.

Considérons l'aspect de la Grèce, cette terre privilégiée où descendirent, des sommets de la Thrace, les antiques colons venus d'Orient. Un sol légèrement ondulé, où des montagnes de grandeur moyenne, ceintes d'un léger bandeau de neige, ombragées de vertes forêts, s'échelonnent mollement jusqu'au rivage qu'entoure et que festonne une mer d'azar. Des cours d'eau, limpides comme le cristal, se précipitant des vallées vers la plaine, où bientôt devaient surgir des cités populeuses ; le rivage, découpé en mille baies, en une foute de ports naturels, invitant à la navigation, aux découvertes, aux échanges de commerce avec ces tles nombreuses qui émaillent le riant archipel. Le voisinage de l'Asie mineure, celui de l'Italie méridionale, appelaient vers d'heureux rivages, vers des terres vastes et fertiles, des essaims de jeunesse hardie, entreprenante et ingénieuse, échappés à la mère-patrie. Bientôt des chefs étrangers, imbus de la civilisation antique de l'Egypte, de la Phénicie, viennent former aux arts de la paix, en états réguliers, ces populations actives; les villes s'unissent entr'elles par les solennités du culte, les jeux publics, les assemblées nationales. Et, au-dessus de cette société naissante, qui étend ses rameaux vivaces des sommets de l'Olympe aux rivages de la Crête, des confins de la Phrygie à la mer Tyrhénienne, un ciel pur, un climat tempéré par des brises bienfaisantes sous un soleil radieux : l'aspect de la nature dans toute sa grâce, sous ses teintes

les plus séduisantes; des jours sereins et des nuits transparentes, tout ce qui peut ravir les sens et produire une douce sérénité. Puis, dans le peuple même, des âmes de feu, des caractères ardents, énergiques; une lutte incessante d'amour-propre entre ces états en progrès, entre ces républiques rivales; l'aspiration constante vers ce qui est grand et noble, un sentiment exquis de l'art, une délicatesse de sensations se réflétant dans toutes les œuvres : édifices, statuaire, peinture, prose, poésie (que j'aurais du nommer d'abord), poésie inspiratrice, entraînante, inépuisable, qui, depuis Homère, depuis Orphée, jusqu'à l'école d'Alexandrie, n'a cessé d'exalter, d'électriser le génie grec; et nous aurons ainsi une idée du rôle assigné dans l'histoire à ce peuple dont la haute culture devait rayonner sur l'Europe.

Jetons maintenant les yeux sur l'Inde, séparée de la Grèce par d'immenses espaces, qu'une tradition commune a cependant su franchir, sur l'Inde antique congénère à l'Hellade par la langue, par les traits du visage et l'essor de l'intelligence; et cependant si différente par les mœurs, les monuments, les impressions de la nature. Ici des montagnes colossales, dont la cime se perd dans les nuages, que couronnent d'éternels frimats, versant de leurs flancs des fleuves immenses qui, à travers des forêts séculaires, peuplées d'animaux redoutables, s'élancent de rochers en rochers, de vallées en vallées vers une terre de feu, que le soleil brûlerait sans les épais ombrages que ravivent des pluies diluviennes. De la, d'étonnants phénomènes, sans

in and analy

cesse mobiles, sans cesse changeants; des orages effroyables et des aurores vermeilles, des journées dévorantes et des nuits enchanteresses, d'immenses tapis de fleurs et des jungles abrupts où retentissent les rugissements des tigres et les luttes gigantesques des éléphants. Figuronsnous les pâtres Aryens, descendant avec leurs troupeaux sur les bords de l'Indus, nomades pacifiques quoique armés, rencontrant à chaque pas des obstacles, mais persévérant, pleins de foi dans leur lointain pèlerinage, dressant à chaque station des autels rustiques, où les chefs de famille offraient des libations et des prières au dieu inconnu, manifesté sous les formes variées des éléments Telle est l'origine des Védas; telle fut sans doute en Thrace celle des chants orphiques, dont la Grèce conserva si longtemps le souvenir. Bientôt cependant les tribus s'organisent, les peuplades se séparent; les plus puissantes s'avancent en se disciplinant vers le Gange, centre sacré de la civilisation indienne, où les brahmanes, issus des premiers patriarches, établissent avec l'aide des guerriers cette hiérarchie religieuse et militaire, à laquelle se soumettent les cultivateurs, les serviteurs, L'immobilité orientale s'établit dans les préceptes, dans les coutumes, mais non dans ces cœurs enthousiastes, pénétrés d'aspirations sublimes. D'austères anachorètes se retirent dans les forêts pour épurer et sanctifier leurs àmes, des poêtes inspirés ravivent et consacrent les nobles souvenirs patriotiques ; et l'on voit surgir ces immenses épopées destinées à traverser tant de siècles, à charmer tant de générations.

C'est l'apogée de la civilisation indienne, époque de foi, d'héroisme, où Brahma, le dieu suprême, domine encore la création, où tous les éléments personnifiés, et Vishnus et Çiva eux-mêmes, ne sont que les ministres d'une sagesse équitable, bienfaisante, éternelle.

L'Inde et la Grèce s'éloignent ainsi dans les manifestations de leur génie, mais non dans cet élan généreux, dans cette vive ardeur vers le beau qui ont produit chez elles tant d'œuvres excellentes. Que plus tard l'Inde, inférieure en goût quoique supérieure en principes, ait matérialisé ses images dans la poursuite stérile de phénomènes insaisissables, pendant que la Grèce les idéalisait sur le type de la beauté humaine, l'origine n'en est pas moins la même ; la poésie échappe à ce fàcheux contraste, et ces deux grandes littératures s'unissent fraternellement à leur berceau. Analogues d'origine, elles le sont dans leurs développements principaux: jamais elles ne s'écartent l'une de l'autre au point de ne pouvoir être comparées dans les limites de la nature indienne et de la nature grecque. l'une puissante, splendide, gigantesque, l'autre tempérée dans sa force et gracieuse dans sa simplicité. Un brillant anthropomorphisme forme la base de leurs mythologies; de riches et poétiques légendes rapprochent les divinités des deux peuples; leurs actes sont également empreints des passions les plus vives et les plus émouvantes, alternative souvent inexplicable d'égarement et de noblesse, toute différente de l'impassible gravité des dieux d'Egypte et d'Assyrie. Les Grecs sont les frères des Indiens dans leurs tendances comme dans leur langue, parce qu'ils sont leura frères en esprit, en sensibilité, en enthousiasme, parce que leur imagination féconde ext inventé des types analogues, quand même la communanté de séjour n'euit pas jadis uni les deux nations, à l'aurore de leur existence, sur les hauts plateaux de l'Asie.

C'est ce que nous voudrions faire ressortir en reproduisant, à la suite de cette Grammaire, l'analyse succincte des grands poëmes indiens auxquels nous avons consacré un autre ouvrage. Mais que serait cette analyse sans la citation textuelle des morceaux qui en reflètent les principaux traits? Ces morceaux considérablement étendus, rattachés entre eux par un enchaînement logique, feront done le sujet de notre dernier chapitre. Tous seront reproduits en caractères européens d'après la méthode adoptee, et des imitations laines, aussi exactes que le permet la poésie, en feroat ressortir le rhythme et les nuances (1).

L'heramètre latin, congénère au mètre héroïque des Indiens, nous a permis en effet une traduction sinon littérale, du moiss parfaitement parallèle, fondée sur le même nombre de vers. Sa cadeuce harmonieuse, ses riches épithètes, sa concision expressive et variée, s'adaptent merveilleusement à l'allure du sanscrit, et en font, après l'hexamètre grec que nous n'aurions osé aborder, l'instrument le plus souple et le plus sympathique de la transmis-

<sup>(4)</sup> Voir Poésie héroique des Indiens comparée à l'épopée grecque et romaine. Nos imitations latines comprenaient alors 800 vers; elles en comprenment maintenant plus de 1200.

sion d'une langue à l'autre. Quant à la traduction française de ces passages, elle se trouve dans l'ouvrage précité auquel nous renvoyons pour de plus amples détails, ainsi qu'aux publications du même genre.

П.

#### ANALYSE DU MANAVA.

La littérature indienne commence, on le sait, par les Védas, ces hymnes vénérables, dont quelques-uns remontent jusqu'à quinze siècles avant notre ère, et qui, répartis en trois recueils principaux, le Rig, livre de prières, le Sama, livre de chants, le Yajur, livre d'adoration, résument toutes les aspirations intimes, toutes les formules du culte de ce peuple essentiellement impressionnable et religieux. Nous ne pouvons que les indiquer ici, sachant que des savants distingués explorent activement cette mine féconde, si riche en enseignements sur les croyances, les mœurs, la poésie, la langue même de l'Inde primitive. Car la langue védique, fondement du sanscrit. comme le zend est le fondement du persique, offre dans sa jeunesse vigoureuse beaucoup d'aspérités et de hardiesses qui ne se sont assouplies que plus tard. Les vers lyriques qui constituent les hymnes ne présentent guère de mètre régulier, et suivent, comme les Psaumes des Hébreux, fruits d'une inspiration beaucoup plus haute, les modulations musicales d'une voix enthousiaste

et amie. C'est la poésie spontanée telle qu'elle se manifeste chez les nations naissantes appelées à un grand avenir, et telle que les Indiens la conçurent comme expression de leurs longs labeurs, de leur tendance instinctive vers un état social plus stable, vers un culte plus régulier, qui se réalisa dans la période suivante sur les rives fertilisées du Gange.

Le monument de cette période prospère de civilisation pacifique, où l'Inde constituée en royaumes vit s'élever des villes opulentes et fleurir des états policés, est le Manava-dharma ou Code de Manus, nom caractéristique donné au premier homme ou plutôt à l'intelligence divine révélée dans l'humanité. Ses auteurs réels furent les brahmanes ou prêtres descendant des chantres primitifs. dont la famille la plus puissante reconnaissait pour chef l'antique Bhregus; la date de sa première rédaction remonte à près de douze siècles avant notre ère. Dans ce Code, composé de douze livres, se déroule en sentences métriques un système de législation religieuse, morale et politique si précis, si complet, si vivace qu'il est encore. après tant d'invasions et de révolutions de tout genre, la base de la nationalité indienne qui y puise son esprit et sa force (1). Appuyé, par une transition habile, sur les dogmes élémentaires des trois premiers Védas, qu'il

<sup>(4)</sup> Le Manava-dharma-çastra a été traduit en anglais par W. Jones (1794), en français par Loiseleur-Deslongchamps (Paris 1830), et commenté dans les savantes leçons d'Eugène Burnouf.

commente, qu'il étend, qu'il modifie sans cesse, tout en les proclamant immuables, le Manava transforme dès son début la société indienne, jadis libre et égale, en une hiérarchie inflexible. C'est ce qui ressort du premier livre, à la suite du magnifique passage où Brahmà, l'âme suprême, opère la création.

Aussitôt se développe l'immense série des êtres. Dans l'eau, première substance, apparaît un œuf lumineux lequel, se divisant, forme le ciel et la terre, et l'air qui les sépare, puis le feu et la mer. Sur les cinq éléments domine l'intelligence qui produit la conscience de chaque être distinct; et, de la combinaison de ces principes matériels et immatériels dans des proportions différentes, surgit toute la nature visible, les astres et les vents, les fleuves et les montagnes, les lacs et les vallées, les dieux et les génies, et les tendances bonnes ou mauvaises qui animeront les créatures, à la tête desquelles apparaissent les types des quatre castes indiennes, prêtres, guerriers, cultivateurs, serviteurs, Puis, Brahma rentrant dans son repos, la création se continue sous le souffle inspiré de Manus, son premier-né, prédécesseur de six autres Manavas, père des dix Maharshis ou grands sages de qui naissent toutes les classes de créatures : les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux; êtres qui, dans le cours des siècles, sont tous subordonnés aux Manavas, dépositaires de la puissance divine dans chaque révolution de l'univers. Car on sait à quels chiffres énormes s'élève dans ce poëme l'âge supposé des mondes, que produit on

annule tour à tour le réveil ou le sommeil de Brahmà. Sept fois quatre âges ont paru sur la terre depuis que cet univers existe, et nous vivons dans le quatrième, dans le sombre Kaliyuga, âge de fer, lequel a été précédé d'un déluge attesté par la tradition indienne, déluge auquel ne survécut que le septième Manus, fils du soleil (1). Ce ful lui qui repeupla la terre, et c'est pour sa postérité que sont écrites ces lois austères qui imposent le sacrifice à toute phase de la vie, à toute classe de la société.

Aussi voit-on, dans les livres suivants, se dérouler une foule d'observances, de pratiques, de devoirs spéciaux imposés aux hommes de chaque caste, aux brahmanes pour leur éducation, leur mariage, la direction de leur famille, la répression des sens et la vie ascétique; aux guerriers pour l'exercice du pouvoir et la juste application des lois; aux cultivateurs et aux commerçants pour la conduite des affaires; aux artisans et aux serviteurs pour leurs charges respectives. Puis viennent les règlements relatifs aux castes mélangées ou impures, aux temps de détresse et de calamité, aux pénitences et aux expiations. Puis enfin apparaît, au douzième livre, comme sanction morale de tout l'ouvrage, la définition des trois états de l'âme, correspondant aux trois natures, divine,

<sup>(1)</sup> Le nom de ce patriarche est cité sans commentaire dans le Manava-dharma; mais l'antique tradition de ce grand cataclysme, qui, d'après les Indiens eux-mêmes, remonterait à 3,100 avant notre ère, se retrouve dans le Mahābhārata.

humaine, animale, et conduisant au paradis ou à l'enfer pendant l'intervalle de chaque vie responsable d'une vie antérieure, jusqu'à ce que l'âme régénérée parvienne à la béatitude suprême par son absorption dans le dieu immuable.

Tel est ce vaste système de législation sacerdotale qui impose et inculque ses devoirs avec une rigueur inflexible, qui embrasse et étreint la société entière et la façonne sur un moule absolu, dont la structure solide a résisté aux siècles. Relevant ses pratiques minutieuses par des préceptes pleins de sagesse, tempérant ses gradations arbitraires par de vives et brillantes espérances, il a fondé la loi religieuse de l'Inde sur l'abaissement des nations ennemies, opposant aux Aryas honorables, les Dasyus ou Mléchas barbares, nom collectif sous lequel il comprend tous les peuples qui n'ont pas embrassé le culte de Brahmà.

Limité par les bornes de ce travail, nous ne pourrons citer de ce vaste recueil, dans nos textes et nos imitations latines, que quatre passages dont la traduction littérale en français est d'ailleurs facile à trouver (i).

- 1. La Création (livre 1.)
- 2. La vertu vivifiante (livre IV.)
- 3. La voix de la conscience (livre viii.)
- 4. Le Dieu souverain (livre xII.)

Voir notre Poésie héroique, pages 33. 36; et le Selectæ ou Choix de morceaux sanscrits de MM. Leupol et Em. Burnouf, pages 18, 132.

III.

## LA BHÁRATIDE.

Si les Védas et le Manava résument poétiquement la sagesse traditionnelle des brahmanes, les souvenirs héroïques des xatryas guerriers apparaissent plus vivement encore dans les deux grandes épopées qui, du huitième au sixième siècle avant notre ère, sont nées de la plénitude féconde, de la riche efflorescence de l'esprit indien.

Le Mahâbhàrata ou Bhàratide, le plus colossal de ces deux poëmes, quoique le second en date, comprenant 200,000 vers répartis en dix-huit livres, subdivisés eux-mêmes en une multitude de chants, est moins une épopée qu'un immense répertoire de toutes les légendes de l'Inde aryenne, recueillies, dit-on, par Yyāsa, dont le nom signifie collecteur, et groupées avec moins d'art que d'abondance autour du sujet principal (s). Ce sujet, essentiellement indien, est la lutte de deux branchés de la dynastie lunaire des Bhàratides établie à Hastinapura, dont les ruines se voient encore près de Delhi; lutte qui rappelle sous maints rapports les incidents de la guerre de Thèbes. De deux frères, l'ainé Pandus a cédé le trône à son frère

<sup>(1)</sup> Le Mhadhhdrata, dont le texte a été publié à Calcutta, n'est généralement connu que par les brillants etraits publiés par W. Schlegel, Chéry, Bopp, Th. Pavie; mais M. Fauche, traducteur conscieucieur du Râmáyana, poursuit avec un noble courage sa traduction complète parvenue au 8° volume.

Dhretarastra, en réservant les droits héréditaires de ses cinq fils, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadéva, types de justice, de force, de sagesse et de fraternité généreuse, héros tellement exemplaires que leur naissance est attribuée aux dieux qui personnifient ces vertus, c'està-dire à Yama, à Vâyus, à Indra, aux deux Açvins. Mais Dhretarastra a cent fils dévorés d'une ambition inquiète, que manifeste surtout Duryodhana, l'ainé, en persécutant cruellement ses cousins. Cette rivalité, commencée dès l'enfance, se continue dans la jeunesse, où, après un orageux tournoi, une réconciliation éphémère, une partie de jeu malheureuse qui leur fait perdre tous leurs droits, les Pandavas, avec Kunti leur mère, et Draupadi leur commune épouse, se retirent au fond des forêts. Là des dangers sans nombre exercent leur courage, en même temps que leur esprit s'éclaire au récit d'antiques légendes, à l'aspect de célestes visions. Puis ils servent, déguisés, dans une cour étrangère, où leur patience subit de rudes épreuves. Puis enfin reconnus, enhardis par l'adjonction d'alliés fidèles et surtout du mystérieux Kreshna, du sage conseiller d'Ariuna, ils engagent cette guerre formidable. où, du côté de leurs rivaux désignés sous le nom de Kauravas, apparaissent successivement Bhisma, Drona, Karna, Calya, les princes les plus puissants de l'Inde, tous vaincus ou tués par Kreshna, jusqu'à ce que Duryodhana lui-même succombe sous la massue de Bhîma. En vain Acvathaman, échappé au combat, extermine-t-il dans une attaque nocturne presque tous les alliés des Pandavas;

ceux-ci triomphent au milieu du carnage dont ils déplorent toutes les horreurs; et, après maints graves entretiens et maintes cérémonies expiatoires, Yudhisthira, proclamé roi suprême, vient d'inaugurer son nouveau règne par un sacrifice solennel, quand il apprend que Kreshna luimême, son bon génie, son plus ferme défenseur, a tout à coup disparu de la terre, et que l'ami qu'il pleure n'est autre que Vishnus, venu dans ce monde corrompu pour y régénérer les âmes. Dégoûté des vanités terrestres, le roi cède la couronne à un de ses neveux, et s'achemine avec ses frères et son épouse vers les gorges glacées de l'Himalaya, afin de s'y préparer au ciel. Dans cette ascension laborieuse vers le séjour de la béatitude, ils montent avec ardeur, ils approchent du sommet; mais, trop faibles de vertu et de foi pour atteindre le but désiré, l'épouse, les quatre frères succombent; le seul Yudhisthira parvient par sa justice à la cime où s'ouvre l'empyrée. Descendu de là dans les enfers, il en ramène, par une faveur spéciale due à son dévouement sublime, ceux qui lui furent chers sur la terre; il se réconcilie avec tous ses ennemis, et jouit enfin dans l'assemblée des dieux de la félicité suprême.

Cette pâle esquisse d'un poême immense, étourdissant par ses mille incidents, parsemé de récits sans nombre et sans mesure, n'en peut donner qu'une idée très-restreinte; car son mérite, obscurci à nos yeux par d'interminables longueurs, consiste beaucoup moins dans le dévéloppement du sujet même que dans cet heureux choix d'épisodes, de traditions, de réflexions, de tableaux cosmogoniques, mythologiques et héroiques dont il abonde, et qui résument toute la science des Hindous. C'est là le mérite dominant de cette immense série de chants, où des beautés du premier ordre compensent mille fastidieux détails. Aussi plusieurs savants judicieux, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, ont-ils soigneusement extrait, traduit, versifié même ses plus importants épisodes; soit que, placés sous forme de récits, ils se rapportent à des temps antérieurs, comme le déluge de Manus, la lutte . des dieux et des titans, la mort de Sunda et Upasunda, la reconnaissance de Çakuntalâ par Dushmanta, les amours de Nala et Damavanti, le dévouement de Savitri pour Satyavan, la Bhagavad-gltà ou révélation de Kreshna; soit qu'ils tiennent au corps même du sujet, comme le tournoi des princes rivaux, la destruction des géants par Bhîma, les fiancailles et l'enlèvement de Draupadi, l'ascension d'Ariuna au ciel et son retour sur la terre, la défaite des Kauravas, la vengeance d'Acvathaman, la célébration de l'Acvamédha, la renonciation au trône. Vient ensuite un tableau final, dont nous donnâmes la première traduction en 1853, et qui, selon nous, est le plus beau du poême, l'apothéose de Yudhisthira et sa descente volontaire aux enfers.

Ne voulant jeter ici qu'un coup d'œil sommaire sur ces vastes sujets que nous avons traités ailleurs, nous n'en citerons que quelques extraits, rangés dans nos textes et nos imitations latines, non d'après l'ordre accidentel que leur ont donné les narrateurs, mais dans un enchaînement chronologique qui fera mieux comprendre leur portée.

Après la Création du monde, début sublime de Manavadharma, le plus grand événement cosmogonique est le Déluge, que la Bhâratide raconte dans un curieux récit (livre m) dont nous ne donnerons ici que le tableau final, représentant Manus et les sept Rishis soutenus et dirigés sur les flots par le poisson divin; récit qu'il est intéressant de comparer à celui de la Bible et à la légende grecque.

A la suite de cette réminiscence d'un fait positif mais altéré, vient se ranger la légende fantastique de la guerre des Daityas et des Dévas, des titans et des dieux, exprimant l'antagonisme des forces de la nature sauvage contre celles de la civilisation, ainsi que l'opposition incessante. inconciliable, du mal contre le bien. Cette guerre se reproduit sous diverses formes dans la lutte des serpents, génies infernaux, contre les aigles ou vautours, oiseaux célestes; dans l'apparition des géants Sunda et Upasunda, captivés par la belle Tilottama; dans la descente de la nymphe Ganga pour purifier le monde, et dans une foule d'épisodes, parmi lesquels se trouve l'histoire de Râma et de Sità, racontée d'une manière succincte et peut-être antérieure au grand drame de la Râmaïde (livre m). Ici nous n'en citerons qu'un passage, celui de la descente des divinités, venues pour sauver et justifier Sità.

Si, dans la Bhàratide, l'héroine principale, Draupadi, est condamnée par sa position même comme épouse des cinq frères, souvenir local de polyandrie, à une infériorité fâcheuse que ne peuvent effacer ses vertus, le type idéal de la femme, parée de ses grâces les plus pures, s'y révèle fréquemment, en dehors du sujet, dans ces épisodes admirables qui sont maintenant gravés dans la mémoire de tous. Ici la Bhāratide ne le cède, pour l'élévation des pensées et la vivacité des couleurs, ni à la Râmaide, ni aux chefs-d'œuvres grecs, qu'elle égale, qu'elle surpasse souvent. Savitri, Çakuntalâ, Damayanti, Pramadvarâ, sont des images parfaites de candide innocence, de fidélité conjugale, de tendresse maternelle, d'abnégation sublime; nobles modèles pour tous les âges, reflets anticipés du christianisme.

Pramadvarà, l'Eurydice indienne, est née de la plus belle des nymphes et du plus beau des génies célestes. Abandonnée dans la forêt, près de la demeure d'un saint hermite, elle a été recueillie par lui et élevée avec sollicitude. Bientôt ses aimables attraits, qui l'ont fait surnommer la belle par excellence, touchent le cœur de Rurus, jeune brahmane d'une naissance illustre, qui la fait demander en mariage par son père Pramatis (livre 1), La demande est agréée, le jour du mariage est fixé, quand l'élan d'une joie enfantine entraîne, comme Eurydice, la jeune fille à sa perte, et provoque, de la part de Rurus, un acte de dévouement égal, supérieur même au dévouement d'Orphée, et couronné d'un plus heureux succès. Nous avons réproduit, sauf quelques légères coupures et modifications dans les noms propres, le récit du poête indien, vers pour vers.

Damayanti, la Pénélope indienne, est fille d'un roi de Vidharba, contrée voisine de celle de Nishada, où régnait le père du jeune Nala, héros doué d'une beauté sans pareille et des plus brillantes qualités. Entre lui et la charmante princesse des cygnes, messagers aériens, servent d'heureux intermédiaires. Sans se voir, ils se connaissent, ils s'aiment; et le père de Damayanti, pressentant le désir de sa fille, annonce de solennelles fiancailles où elle doit faire choix d'un époux (livre in). Tous les princes de l'Inde vaccourent; et, avec eux, s'avancent sur leurs chars quatre divinités puissantes, Indra, Yama, Vâyus, Varuna, qui aspirent à la main de la princesse, et chargent Nala lui-même de transmettre leurs vœux. Ce héros violemment partagé entre son pieux respect et son ardent amour, s'acquitte consciencieusement de cette mission si délicate; mais la jeune fille, fidèle à ses serments, persiste à le choisir au milieu des dieux mêmes qui avaient emprunté ses traits; et cet amour si pur, si exemplaire, est approuvé des hommes et béni par les dieux. Tel est le début de ce bel épisode dont nous n'extrairons ici que le portrait des amants et la cérémonie des fiançailles, suivies plus tard d'épreuves cruelles que surmonta la constance de l'épouse, ramenant Nala à la vertu et au bonheur.

Çakuntalâ, l'Andromaque indienne, est née de la nymphe Mênakâ et du guerrier Viçvâmitra, qui , malgré cette faute passagère, devint plus tard un illustré brahmane. Déposée sur un lit de verdure, entourée d'oiseaux qui la protégeaient de leurs ailes, elle avait été recueillie et élevée

par l'hermite Kanva, un des chantres inspirés des Védas. Resplendissante de grâce et de jeunesse, elle est aperçue par Dushmanta, noble chef de la race lunaire, lequel, épris d'amour, lui jure une foi inviolable (livre 1). Elle reçoit son serment approuvé par son tuteur lui-même; et, rentrée dans sa solitude, elle met bientôt au monde un fils beau comme le jour, doué d'une force merveilleuse, et bien digne du glorieux héritage que lui avait promis son père. Quand il entre dans sa sixième année, Cakuntalà, confiante en cette promesse, se rend avec lui à la cour de Dushmanta; mais le roi, assis sur son trône au milieu de ses conseillers, dans tout l'éclat de sa magnificence, refuse de reconnaître son épouse et la rejete avec une dureté feinte qui navre ce cœur si sensible. C'est alors que l'amour maternel, exaltant tout à coup la jeune anachorète, fait jaillir de ses lèvres ces paroles pathétiques, dont nous ne reproduisons que quelques strophes, et dont l'effet fut, dans le poëme comme dans la belle tragédie de Kalidasa, de faire éclater son innocence aux yeux de tous les assistants et d'autoriser ainsi le roi à la déclarer souveraine et à reconnaître son fils Bharata comme héritier de ses états.

Ce même amour conjugal, porté au comble du dévouement, honore le nom de Savitri, l'Alceste indienne, fille d'un roi de Madra, fiancée par son choix réfléchi et modeste à Satyavan, jeune homme de sang royal, vivant au milieu des forêts, comme le bon Yajnadatte, avec son père et sa mère aveugles et dépossédés (livre m).

Au moment de conclure l'hymen, Savitri a appris d'un sage qu'au bout d'un an son fiancé doit mourir : et cenendant la noble fille persiste à l'épouser. Elle l'entoure des soins les plus tendres, ainsi que ses parents; elle partage la vie humble et austère de cette famille réduite à l'indigence. Puis, quand le terme fatal approche, elle passe en jeûnes et en prières trois jours, trois nuits consécutives; elle implore, par un vœu dont elle garde le secret, la pieuse intercession des brahmanes; puis, au moment où Satyavan, ignorant le destin qui le menace, veut aller chercher dans la forêt le bois pour les autels, les provisions pour l'hermitage, elle demande à l'accompagner; elle écarte tout prétexte de faiblesse, et obtient de ses vieux parents la permission de le suivre, le front souriant, le cœur navré. C'est le passage que nous avons reproduit; mais tous nos lecteurs connaissent la suite de cet admirable épisode, l'apparition de Yama et le triomphe de l'héroïque épouse, obtenant que son époux soit rendu à la vie, et toute sa famille au bonheur (1).

La Bhagavadgîta, connue par un grand nombre d'analyses et de traductions, est un des morceaux les plus brillants du vaste poëme (livre vi), dans lequel il marque une époque relativement récente, où le culte austère de Brahmā, proclamé dans le Manava, avait dégénéré en dualisme, puis en panthéisme avec Çiva et Vishnus. Tou-

<sup>(1)</sup> Chacun des épisodes que nous venons de signaler se rencontre, traduit en entier, dans notre précédent ouvrage.

tefois, du milieu de cette vague philosophie proclamée par le dieu bienfaisant qui se cache sous les traits de Kreshna, jaillissent les reflets d'une doctrine éminemment spiritualiste, et c'est dans ce sens que nous citerons ici la peinture de l'âme humaine, immortelle dans son essence comme l'âme suprême qui l'a créée.

La notion du bien et du mal et de la responsabilité individuelle ressortent également de la Bhagavadgita dans ce tableau énergique des illusions du péché et des trois grands obstacles qui, dans le monde ancien comme dans le nôtre, se dressent menaçants sur la voie du salut (livre vi).

Nous terminerons nos citations par les deux scènes imposantes qui résument en quelque sorte toute la moralité de la Bhâratide, et dont la première, l'ascension d'Arjuna, placée au troisième livre du poëme, a été reproduite dans plusieurs publications successives. On sait qu'Arjuna qui, parmi les frères Pandavas, représente la sagesse, comme Yudhisthira la justice, Bhima le courage, les deux autres l'amitité fraternelle, est admis à s'élever, sous les auspices d'Indra, à la contemplation du ciel des élus, que le poête décrit avec une majesté dont nous avons cherché à reproduire l'empreinte fidèle, bien qu'affaiblie.

Enfin au dix-huitième livre, Yudhisthira, que sa vertu austère, triomphant de toutes les épreuves, a seul fait survivre à ses frères et à son épouse, monte des cimes de l'Himalaya jusqu'au ciel, où il les cherche vainement, et demande à les rejoindre jusqu'en enfer, où le châtiment qu'ils subissent est abrégé et effacé par son sublime dévouement. Nous croyons avoir été le premier à traduire cet admirable épisode, dans lequel se trouvent retracées, à côté des terreurs que la triste réalité du péché a propagées à travers les siècles, les espérances de relèvement et de récompense assurées à l'ascendant de la vertu.

Nos citations textuelles de la Bhàratide, accompagnées des imitations latines, se résumeront donc dans les titres suivants (4):

- Le Déluge.
- 2. Apparition des dieux.
- 3. Rurus et Pramadvarà.
- 4. Nala et Damayanti.
- Plaintes de Çakuntalâ.
- Dévouement de Savitri.
   L'âme immortelle.
- 8. L'illusion des méchants.
- 9. Ascension d'Arjuna.
- 10. La cité céleste.
- 10. La che celeste
- 11. Descente de Yudhisthira.
- La délivrance finale.

La traduction française de ces morceaux et des précédents se trouve dans notre Poésie héroique, pages 72, 77; 197 à 222; 238 à 275; dans le Selectæ de Nancy, pages 17, 131, 133, 164.

ıv.

## LA RAMAIDE.

Plus régulier dans son ensemble et plus homogène dans sa marche, l'antique Râmâyana ou Râmaïde, œuvre de l'anachorète Valmikis ou Valmike, qui vécut probablement dans le neuvième siècle et fut ainsi contemporain d'Homère, exige de nous une analyse plus détaillée, puisqu'il est le sujet principal de nos citations. Ce poëme de 48,000 vers, répartis en 6 livres et en 550 chapitres, contient en effet tant de beautés du premier ordre qu'on peut y puiser largement, non-seulement des lumières précieuses sur l'histoire, les légendes, la nature exceptionnelle de l'Inde, ce pays de merveilles et de vérités fécondes, mais encore les peintures les plus vraies, les plus saisissantes de la vie intime, des vertus domestiques, des tendances religieuses. Car le profond spiritualisme qui, malgré tout le luxe de visions fantastiques. domine et relève l'œuvre entière, l'influence du pouvoir suprême et équitable de Brahma, dont les autres divinités, Civa et Vishnus eux-mêmes, ne sont que les ministres, prouve évidemment l'antiquité du poëme bien antérieur aux absurdes Purânas, et le génie du poête éminent qui en a doté sa patrie et le monde (1).



<sup>(1)</sup> Les deux principales traductions du Râmâyana sont celles de M. Gorresio, avec texte complet et version italienne (Paris. 1843-59), et de de M. Fauche, en français (Meaux. 1854-58). L'épisode de Yajnadatte avait été traduit par Chéry dès 1826.

Rien de plus grand, de plus harmonieux en effet que la marche de la Râmaïde, dont toute la progression. s'enchaîne du début jusqu'au dénouement, à travers des incidents sans nombre, dans l'ordre le plus régulier, le plus clair, le plus méthodique. Etonnant contraste en effet entre le luxe prodigieux d'images, de visions, de transformations. l'abus de forces surnaturelles, la redondance de descriptions et de discours, vers lesquels le chantre est entrainé comme le sont tous les Orientaux. et la sage ordonnance de son poême, la fixité de sa pensée. la moralité de son but, la grandeur de ses conceptions, C'est là le cachet du génie, c'est l'empreinte d'une âme d'élite, c'est le sceau de l'immortalité dont seront marqués, à travers tous les siècles, les noms d'Homère et de Valmike, ces deux créateurs de l'épopée; individualités puissantes et vivaces, dont une critique téméraire chercherait vainement à nier l'existence ou à contester la valeur. Oui, le souffle d'une âme sublime traverse victorieusement la Ràmaïde comme l'Iliade, comme l'Odyssée. Inférieur par la forme insolite, souvent insaisissable des êtres qui servent d'auxiliaires à ses héros, inférieur surtout par la prolixité du style, ce poëme égale les chefs-d'œuvre d'Homère par la justesse des pensées, la richesse des peintures, la vivacité des émotions : il les surpassé par la pureté des caractères et la noblesse de l'idéal. Chez les Grecs le ciel s'abaisse souvent au niveau de la terre, chez les Indiens la terre aspire sans cesse à s'élever vers le ciel.

Dans le prélude placé en tête du premier chant, Adikanda, prélude sans doute postérieur en date (Râm. 1, ch. 1 à 4), nous voyons d'abord Valmike, anachorète austère, plongé dans la méditation sur les rives d'un fleuve calme et pur, s'inspirer, pour le rythme de ses vers de la voix plaintive de deux cygnes ou cigognes; pour le choix de son sujet d'un oracle de Brahmâ lui-même, qui lui ordonne de célébrer les exploits merveilleux de Râma. Aussitôt se déroule devant lui, et devant ses disciples ravis, la série de ces chants enthousiastes dont la gloire doit être immortelle.

Puis le récit commence (ch. 5) par la description d'Ayodhyà, la cité inviolable, la ville des rois solaires, dont Manus lui-même a posé les fondements. C'est là que règne Daçaratha, prince accompli, uni à trois épouses, Kaucalvà, Kaikévî, Sumitrà, entouré de ministres et de prêtres vénérés, jouissant de tous les biens, mais privé d'héritiers (ch. 6-7). Instruit, par un heureux hasard, de l'aventure de Rishyaçringa, jeune hermite qu'un essaim de nymphes gracieuses entraîna à la défense d'un roi (ch. 8-9), il l'invite à venir célébrer en sa faveur l'Acvamédha, sacrifice du cheval, fête pompeuse à laquelle assistent les dieux mêmes (ch. 10-14). Vishnus apparaît, et consent à renaître, par l'effet d'un mystérieux breuvage, dans les quatre fils accordés au monarque, Râma, Bharata, et deux jumeaux, Laxmana, Çalrugna, l'un dévoué à l'ainé, l'autre au second de ses frères (ch. 15-19). Râma, en qui rayonne surtout la grâce divine, et dont les futurs auxiliaires, Vânaras ou satyres, naissent déjà en foule dans les bois, est confié aux soins intelligents de Vaçistha, chef des brahmanes (ch. 20). A peine a-t-il atteint l'ado-lescence qu'un saint illustre, Viçvâmitra, à la fois brahmane et guerrier (1), le réclame comme champion dans sa lutte contre les Raxasas ou vampires, noirs satellites du démon Ravana (ch. 21-24). Le roi y consent avec peine; mais déjà des prodiges célestes lui présagent la gloire de son fils.

Râma part, ainsi que Laxmana son frère; et, guidé par Viçvâmitra, il arrive en vue d'une forêt primitive dont l'aspect formidable l'étonne (ch. 25-27). Il y tue un monstre homicide; et, muni d'armes et de vertus divines, il en abat bientôt deux autres (ch. 28-30). Le calme renait dans tous les hermitages, dont chacun a sa légende antique, racontée par le saint au jeune prince dans le cercle attentif des ascètes, au milieu des splendeurs d'une de ces nuits indiennes que le poête a décrite dans le style de Virgile (ch. 31-36). C'est ainsi qu'une foule de récits charment pour eux les fatigues de la route, et qu'entre ces légendes bizarres sur Çiva et Umà, sur Indra et Ahalyà, sur la lutte fantastique des dieux et des titans (ch. 37-44), se détache dans l'éclat le plus pur la belle prosopopée de la descente de Gangà, nymphe du Gange,

<sup>(1)</sup> Ce sage, et tous ceux qui figurent dans le poëme, sont la personnification toujours vivante des chantres religieux des Védas, dont les principaux sont Atris, Angira, Vaçistha, Viçvâmiira, Kanva, Kutsa, Bharadvaja, etc.

qui, du front de Çiva, s'élança jadis à la mer (ch. 45-50). Enfin Râma arrive avec son frère et son illustre guide à la cour de Mithilà, où il apprend de la bouche d'un prêtre l'histoire de la lutte merveilleuse de Vicvâmitra, chef des guerriers, contre Vacistha, chef des brahmanes; les efforts, les défaites du premier, ses pénitences, son triomphe héroïque, puis enfin son admission au brahmanat et les prodiges de sa puissance (ch. 51-68). Là, on présente à Râma l'arc divin que, seul, le dieu Çiva avait pu soulever, et qui, par une épreuve suprême, doit faire connaître le protégé du ciel. Le héros tend l'arc et le brise; la foule fuit éperdue, mais le roi Janaka, attentif au présage, offre au guerrier favorisé des dieux la main de sa fille Sità, la plus belle des princesses, née jadis dans un sillon sacré (ch. 69). Il veut aussi allier à sa famille les autres fils du roi Daçaratha, lequel est mandé à sa cour et recu avec de grands honneurs (ch. 70-71). La descendance des prince énumérée, les rites religieux accomplis (cli. 72-74), les quatre mariages sont sanctionnés sous les yeux des deux chefs de famille (ch. 75).

Viçvàmitra retourne à sa retraite sur la cime de l'Himalaya; Daçaratha et les jeunes couples prennent joyeux la route d'Ayodhyà, quand soudain le ciel s'obscurcit et une trombe affreuse vieut envelopper la terre (ch. 76). De cette trombe sort, armé de sa hache, tenant en main l'arc de Vishnus, le terrible Paraçurâma, brahmane divin destructeur des guerriers. Il provoque Ràma à la lutte et lui donne à bander l'arc énorme. Celui-ci le fait sans effort, et le brahmane vaincu lui abandonne le monde; allégorie ingénieuse qui constate, après la période sacerdotale, la prédominance des armes et la réhabilitation des satryas-(ch. 77). Râma triomphant rentre dans Ayodhyā avec Sitā, ses frères et leurs épouses; son père Daçaratha et Kauçalyà sa mère partagent sa gloire et son bonheur (ch. 78-80).

Au début du deuxième livre, Ayodyákanda, nous voyons le vieux roi, cédant à l'impulsion de son cœur et aux souhaits unanimes de son peuple, préparer, en l'absence de Bharata appelé à la cour de son aïeul maternel, la fête solennelle du sacre de Râma comme héritier présomptif du trône (Râm. II, ch. 1-5). Les rues de la ville sont pavoisées, les temples sont ouverts, les rois tributaires convoqués, et entre autres ceux des Cakas ou Saces et des Yavanas ou loniens. Le peuple enthousiaste attend son jeune prince à qui sont imposés la prière et le jeûne, quand soudain, égarée par une suivante envieuse, Kaikévi mère de Bharata se pose devant le roi en humble suppliante (ch. 6-8). Daçaratha, ému de l'angoisse d'une épouse à qui jadis il dut la vie, à qui il a juré d'accorder deux faveurs aussitôt qu'elle les réclamerait, proteste de son amour et confirme la promesse fondée sur son pouvoir et sur sa foi.

A ces mots la perfide se relève et fait précéder sa réponse d'une abjuration sinistre. Puis éclate, comme uncoup de tonnerre le vœu impie qui consterne le monarque: exil de Râma pendant quatorze années, couronnement de Bharata (ch. 9). En vain le roi gémit et supplie; prosterné aux pieds de Kaikéyi, s'indignant de sa propre faiblesse, il repousse la lumière du jour (ch. 10). Inutiles efforts; la marâtre persiste, le jour fatal arrive où Râma s'avance dans son pompeux cortége pour recevoir l'onction royale (ch. 11-14). Son père reste muet, et ce trouble l'effraie; mais bientôt Kaikéyi proclame l'arrêt funeste, et le héros, fidèle au devoir, enflammé d'une ardeur généreuse, annonce sa prompte obéissance (ch. 15-16).

Sa résolution prise d'obéir à son père, de justifier une promesse imprudente en se condamnant à l'exil, il se voit forcé d'affronter l'indignation de son frère Laxmana et la profonde affliction de sa mère (ch. 17-20). La tendre mère, après avoir vainement combattu sa résolution généreuse, prononce alors sur lui, au moment du départ, cette pieuse bénédiction, où tous les dieux de l'Inde avec leurs attributs, où la nature entière avec ses phénomènes sont invoqués en faveur de Râma (ch. 21-25). Mais une dernière épreuve reste encore au héros. Sità, apprenant son malheur, proteste de sa résolution de le suivre; en vain veut-il la dissuader en lui peignant les dangers de ce triste pèlerinage; les prières de Sità sont si touchantes qu'il serait dur d'y résister (ch. 26-30). Râma, vaincu par tant d'amour, accepte, avec son frère Laxmana. Sità pour compagne d'infortune. Il distribue ses biens (ch. 31-32), et, dans une entrevue solennelle avec le roi son père, entouré de ses prêtres, de ses ministres, de ses femmes, de la cour tout entière, le noble proscrit reçoit de Kaikéyi les vêtements d'anachorète, dont Sità s'enveloppe comme une gazelle timide; mais que le roi échange contre de riches vêtements (ch. 33-37).

Râma saisit ses armes, et tous trois sur un char traversent la ville consternée, au milieu d'un concours immense (ch. 38-40). Le roi les suit aussi longtemps que le permettent ses forces défaillantes; puis Râma profite de la nuit pour se dérober à l'empressement du peuple obstinément attaché à ses pas (ch. 41-46), et, franchissant plusieurs rivières, il parvient enfin aux bords heureux du Gange (ch. 47). Un prince ami, Guha, successeur probable de Nala, l'oublieux époux de Damayanti, le reçoit dans les bois sauvages de Nishada, que bientôt, au lever de l'aurore, il quitte avec son épouse et son frère pour traverser le Gange (ch. 48-51). Suivant le conseil d'un saint hermite, ils se rendent au mont Chitrakuta, colline fleurie située sur les flancs du Vindhya, près des rives de la Yamună; c'est là qu'eux-mêmes construisent leur modeste chaumière (ch. 52-56).

Cependant l'écuyer Sumantra, resté seul, retourne tristement dans la ville d'Ayodhyà qu'obscursissent de funestes présages. Admis devant Daçaratha, il lui raconte le voyage de son fils, les larmes de ses coursiers délaissés, le deuil général de la nature (ch. 57-60). Puis viennent les reproches de Kauçalyà, reproches un peu longs comme toutes ces douleurs, mais que relèvent quelques nobles maximes prononcées par elle ou par le roi (ch. 61-64). Ces maximes d'une portée si morale servent de debut au célèbre récit dans lequel Daçaratha dévoile à son épouse la source première de ses malheurs, le meurtre involontaire du jeune Yajnadatte, ce modèle de piété filiale, qu'il tua jadis à la chasse en croyant frapper une bête fauve (ch. 65-66). Aucun ami de la littérature n'ignore maintenant cette admirable scène, successivement traduite dans tous les idiomes de l'Europe, et que nous avons reproduite ailleurs. Elle se termine, comme on le sait, par cette attendrissante image qui, avec la fin du récit, peint aussi la mort du monarque, victime résignée de sa fatale erreur.

Dacaratha est amèrement pleuré par Kaucalyà, par Sumitrà et par ses ministres en deuil, lesquels, d'après l'avis de Vacistha, s'empressent de faire cesser l'interrègne (ch. 67-69). Un message est envoyé à Bharata qui réside à la cour de son aïeul. Le prince, effrayé d'un songe sinistre, suit sans délai les messagers qui lui cachent d'abord son malheur; il arrive enfin, il interroge sa mère et apprend d'elle la fatale vérité (ch. 70-74). Désolé et indigné à la fois, il accable Kaikévi de reproches, et jure, ainsi que Catrugna son frère, de réserver le trône à Râma (ch. 75-78). Il rend hommage à Kauçalyà, et accomplit en grande pompe les funérailles du roi défunt (ch. 79-85). Puis il convoque toute la population, dignitaires, bourgeois, artisans et soldats ; et, à la tête de cette armée immense, il s'achemine à travers les forêts pour porter à Râma l'investiture royale (ch. 86-90). Accueillie, après

la traversée du Gange, par l'hermite Bharadvaja. l'armée reçoit de ce saint vénére une hospitalité magique, tout étincelante des splendeurs de l'Orient (ch. 91-100). Puis bientôt, au fond d'un bocage d'où s'élève une fumée légère, apparaît l'hermitage de Ràma, vers lequel Bharata et son frère s'avancent à travers une contrée ravissante (ch. 101-102). Cependant le héros, résigné à l'exil, étranger aux troubles du monde, parcourait sa calme retraite en compagnie de sa chère Sità, à laquelle il peignait avec amour la gracieuse mélodie des oiseaux (ch. 103-105).

Toutà coup le bruit de l'armée se fait entendre au loin : Laxman est troublé, mais Ràma le rassure (ch. 106-107); et bientôt l'arrivée de Bharata et de Çatrugna, qui se jettent tristes et muets aux pieds de leur ainé, amène cette touchante réunion des quatre frères que le poète compare à celle d'astres heureux (ch. 108). Après quelques paroles amicales, la couronne est offerte à Ràma. la mort de Daçaratha annoncée. A cette nouvelle, il tombe comme frappé d'un coup de foudre (ch. 109-110). Ranimé, il honore les mànes de son père en leur consacrant l'eau lustrale; il reçoit affectueusement Kauçalyà, et Sumitrà, et Kaikéyi elle-même, aux yeux desquelles, dans sa noble infortune, il apparaît comme une divinité (ch. 111-112).

Recouvrant enfin sa fermeté première, en présence de l'immense assemblée dont tous les vœux l'appellent au trône, Râma prononce d'éloquentes paroles sur la vanité des biens terrestres, auxquels ne survit que la vertu (ch. 113-114). Ici s'élève et se prolonge une lutte pleine d'animation et de grandeur. Bharata supplie son frère de céder au vœu populaire; Râma refuse au nom du devoir et de la foi jurée. Alors Javalis, brahmane sceptique, ose attaquer le devoir lui-même, en raillant la félicité des justes consacrée par la tradition, en vouant au néant les noms les plus illustres; assertion audacieuse et impie que Râma repousse indigné (ch. 115-116).

Cependant Bharata, guidé par un motif plus légitime. insiste pour que son frère accepte la couronne dont il se reconnaît indigne, et qu'il lui offre au nom même du père qui la lui a confiée. A la douce séduction de son frère, aux doctrines subversives du brahmane, qu'on a voulu faussement assimiler à celles du buddhisme naissant. Râma oppose la vérité sainte, l'austère vertu obligatoire pour tous, et plus spécialement pour les rois (ch. (ch. 117-118). Alors Vacistha, chef des brahmanes, atténuant prudemment l'audace de son collègue, fait l'énumération pompeuse, à dater de la création du monde, de cette même dynastie de rois dont celui-ci niait la permanence (ch.119); fragment précieux d'annales indiennes qui complète celui du premier livre. Puis il l'invite à ceindre la couronne, qui lui est légitimement due, au nom de ses frères, de ses prêtres, de ses conseillers, de son peuple affligé. Mais les motifs les plus spécieux, les prêtextes les plus habiles, échouent devant la constance du héros (ch. 120).

Bharata vaincu, malgré les supplications les plus vives, reçoit de son frère l'investiture royale, et se retire avec tout son peuple, saisi d'admiration et de respect, dans l'humble résidence, en dehors d'Ayodhyå, où il veut confiner son pouvoir transitoire (ch. 121-127).

Le troisième livre, Aranyakanda, est celui des forêts, où de nombreux anachorètes, troublès dans leurs prières et dans leurs sacrifices par les attaques des noirs Raxasas, viennent implorer l'appui de Râma, qui consent à abandonner sa retraite pour se porter à leur secours (Râm. III, ch. 1). Il se rend d'abord avec son frère et son épouse à l'hermitage d'Atris et de la pieuse Anusuyà, de qui Sità reçoit une merveilleuse essence (ch. 2-5.) Puis, entrés dans la forêt Dandaka, ils percent de leurs flèches un géant, qui reprend devant eux sa forme lumineuse (ch. 6-8). Le vieil hermite Çarabhanga, honoré de la présence d'Indra, se jette dans un bucher d'où il s'élance au ciel et Râma, consacrant ses armes à la défense des anachorites, continue avec Sità et son frère son généreux pèlerinage (ch. 9-14).

Parvenu ainsi au centre de l'Inde, Râma séjourne pendant dix ans au milieu des anachorètes, dont il pacifie les hermitages, écartant par sa seule présence les invasions des mauvais génies (ch. 15-18). Ses courses le mènent enfin devant Agastya, le plus grand des hermites, personnification de l'étoile Canopus et gardien de l'hémisphère austral, Jequel lui remet l'arc de Vishnus, et félicite Sitâ de ce ferme courage qui l'élève au-dessus de son sexe (ch. 19). Par son conseil les nobles exilés s'établissent dans la vallée de Panchavati sur les bords du Godàvari, où ils passent des jours fortunés sous les brises vivifiantes de l'hiver (ch. 20-23), jusqu'au moment où ils sont rencontrés par Qurpanakhà, ogresse cruelle, qui, éprise d'amour pour Râma, se jette sur Sità pour la tuer (ch. 24). Mutilée par Laxmana, elle s'enfuit, et excite contre les deux guerriers l'imposante armée des Raxasas ou Yâtavas, campée à peu de distance dans les bois du Janasthàna (ch. 25-27). Ivres de vengeance ils s'élancent, d'abord par dizaines, puis par milliers, excités un combat par leur chef impie, qu'avertissent vainement de funestes présages (ch. 28-29). A ce lointain tumulte Râma, prévoyant le danger, met en sûreté Sità et Laxmana, et s'arme pour le combat, plein d'un radieux espoir (ch. 30).

Alors commence une lutte épouvantable, où, seul contre des milliers d'ennemis, Râma abat tour à tour leurs guerriers les plus intrépides, immole Dushana, Triçiras, met en fuite leurs noires phalanges, et complète sa victoire par la mort de Khara, dont la marche menaçante, l'inébranlable audace et la chute terrible sont peintes sous les plus vives couleurs (ch. 31-35).

Son frère mort, ses amis dispersés, Çurpanakhà, douée de forces magiques, vole furieuse vers l'île de Lankà où règne son autre frère, le cruel Ravana, le monarque aux dix têtes, rival heureux de Kuvéra, redoutable aux hommes et aux dieux. Au milieu de la cour où il trône, elle lui dénonce l'affreux désastre, la victoire de Râma, la

beauté de Sità, et l'accable d'outrageants reproches (ch. 36-37).

Enflammé de haine contre Râma et d'un coupable amour pour Sità, le sombre Ravana s'élance sur son char aérien vers la côte méridionale de l'Inde (ch. 38-39), et, a travers des sites verdoyants, il parvint à l'hermitage de Maricha, autre mauvais génie qu'il force de s'associer à sa vengeance (ch. 40-47). Sous la forme d'un antilope au pelage d'or, celui-ci éblouit la jeune femme qui voudrait le retenir, et Râma, empressé d'accéder à ses veœux, s'engage dans cette chasse haletante que le poëte a su peindre en couleurs aussi vives, aussi brillantes que celles d'Ortide (ch. 48-50).

Le géant expirant jette un cri pour appeler Laxmana, qui, d'après l'ordre de Sità, court à la recherche de son frère (ch. 51). Elle est seule, privée de toute défense; c'est l'instant favorable que choisit Ravana pour franchir la forêt, dont les hôtes, animaux, végétaux, rivière même, frémissent devant l'infernal ravisseur. Il s'approche sous les traits d'un mendiant, et lui adresse d'insidieuses paroles, dont l'exagération dénote la perfidie (ch. 52). La naive Sità l'accueille sans défiance, l'interroge à son tour, et reçoit une réponse qui soudain la remplit d'effroi. Puis vient sa déclaration criminelle et l'énumération de son pouvoir; rien n'ébranle la constance de Sità, qui lui répond avec indignation en exaltant les vertus de Ràma (ch. 53-54). Le démon revêt sa forme terribus Sità résiste plus vivement encore. Furieux enfin il l'en-

veloppe comme une planète funeste obscurcit une étoile, et la ravit comme l'aigle enlève une couleuvre marine (ch. 55).

Sità, emportée dans les airs, adresse à la nature entière un triste et pathétique adieu; mais bientôt paraît un défenseur. C'est Jâtayus, roi des vautours et allié fidèle de Ràma. Perché sur la cime d'un rocher où il abritait sa vieillesse, il entend les cris de la victime; il s'élance contre Ravana qu'il interpelle; il brise son char attelé d'onagres, tue son écuyer, le blesse lui-même et le force un instant d'abandonner sa proie. Mais enfin, épuisé par l'âge, il succombe en maudissant le ravisseur (ch. 56-57). Cependant Brahmâ a vu le crime, et prononcé d'avanc e le jugement final.

Après ce combat digne d'Hésiode, le poête nous montre Ravana saisissant de nouveau sa victime, dont la pure et radieuse lumière se détache sur son corps ténébreux; et, pendant que les bracelets de la jeune femme tombent sur les âpres cimes du Malaya au milieu de satyres solitaires, aveuglé par l'ivresse, il accélère son vol (ch. 58-60). Il aborde enfin à Lankà, il étale ses splendeurs aux yeux de la captive qui le repousse avec horreur (ch. 61-62). Courroucé, il la livre expirante à la garde de cruelles Raxasis; mais Indra, le dieu de l'éther, accompagné du bienfaisant sommeil, une coupe d'ambroisie à la main, apparait à Sità pour lui rendre l'espoir (ch. 63).

Râma, de son côté, rejoint par Laxmana, revient vers l'hermitage et le trouve désert (ch. 64-65). Épouvanté, il interpelle son frère; l'affreuse vérité est connue; les reproches, les gémissements, les explosions de colère se succèdent (ch. 66-71). Mais la rencontre de Jâtayus mourant (ch. 72-73), l'apparition d'un être monstrueux d'où sort un génie de lumière, les sages conseils d'une anachorète (ch. 74-77), guident enfin les deux frères vers la rivière Pampà, dans une riante vallée indienne, où les charmes d'un gracieux printemps les réconcilient avec la vie (ch. 78-79).

Le quatrième livre, Kiskindyakanda, nous met en présence de nouveaux acteurs, des Vânaras ou hommes des bois, singes ou satyres dont le type bizarre représentait sans doute les tribus tamules ou malaises répandues dès lors dans le Décan. C'est en effet sur le mont Malaya que cinq de ces puissants quadrumanes ont vu pleuvoir à leurs pieds les joyaux de Sità emportée dans les airs (Râm IV, ch. 1). La vue de deux guerriers inconnus les étonne et les trouble d'abord; puis on se rapproche, on s'explique, et Ràma reçoit ces gages précieux des mains de Sugriva leur chef, exilé dans ces lieux déserts par la haine de son frère Bàlis, puissant despote de ces montagnes et ravisseur de son épouse (ch. 2-7). Sous le coup d'une même infortune, l'alliance défensive est conclue entre Sugriva et Ràma; car Bàlis, fils d'Indra, le géant redoutable, le grand singe vainqueur du grand taureau. doit périr si Sugriva doit vivre (ch. 8-11). Un combat terrible, implacable, s'engage entre les frères ennemis; Râma, au moment du danger, perce d'une flèche le corps

de Bălis, et est absous par son âme repentante (ch. 12-17). Après les longues lamentations des femmes dans la caverne de Kiskindhyà, leur vaste et mystérieuse demeure (ch. 18-24). Sugrivà est sacré roi des satyres. Angada, fils de Bàlis, est élu prince de la jeunesse, et le fidèle Hanumat devient ministre du nouveau roi (ch. 25). Râma, austère anachorète, refuse l'hospitalité offerte; et, pendant la saison des pluies qui suspend toute expédition guerrière, il se retire avec Laxmana dans une vallée déserte, dont l'àpre solitude renouvelle sa douleur (ch. 26).

Mais le triste isolement se prolonge, les saisons se succèdent; le roi des Vànaras, plongé dans les délices, semble avoir oublié sa promesse (ch. 27-30). Laxmana irrité se charge du message; il se rend à la caverne de Kiskindhyà, et pénètre au milieu de ces grottes souterraines, dont la splendeur imposante et sauvage rappelle celle des temples d'Ellora, qui de nos jours encore ornent la même contrée (ch. 31-33). Son appel énergique fait trembler les satyres et réveille l'oublieux monarque, qui, protestant de sa fidélité, donne l'ordre de rassembler ses légions du fond de tous les bois, du sein de toutes les vallées, du haut de tous les monts de la vaste péninsule indienne, et vient lui-même convier Râma à la revue de cette multitude (ch. 34-39). Aussitôt se déroule cette majestueuse revue, à laquelle on ne peut refuser le mérite d'une haute poésie, quoique des satyres, des êtres fantastiques, figurent ici à la place de guerriers. Ce sont d'ailleurs des êtres surhumains, issus de dieux, de génies et de nymphes, doués d'aptitudes extraordinaires, d'un esprit pénétrant et d'un corps multiforme. Ils constituent donc des types réels, dont les nuances se dessineront plus tard; et c'est ainsi qu'un certain intérêt s'attache, dès le début même, à leurs noms. Mais la haute portée de cette scène réside surtout dans la description géographique, mythologique et historique que Sugriva trace de l'Inde ancienne, un plutôt du monde des Aryas, en lançant ses légions aux quatre vents à la recherche de Sità et de son ravisseur; description remplie d'hyperboles orientales, mais étincelante de beautés poétiques, auxquelles se mêlent des souvenirs réels (ch. 40-45).

Parmi les chefs de phalanges qui doivent explorer l'est, le sud, l'ouest et le nord, Ràma distingue l'anumat, fils agile de Vâyus, chargé de reconnaître la plage méridionale, et lui confie, plein d'espoir, l'anneau marqué de son chiffre qu'il destine à Sità (9). En effet les explorateurs de l'est, de l'ouest, du nord, reviennent au bout d'un mois sans avoir découvert la victime (ch. 46-47). Hanumat et sa troupe manquent seuls à l'appel; car, entraînés par leur ardeur au delà du terme prescrit, après un long trijet, une apparition féérique (ch. 48-52), un violent désespoir, la résolution de mourir (ch. 53-53), ils trouvent enfia Sampatis, frère de Jâtayus, vautour intelligent, lequel,

<sup>(1)</sup> C'est bien l'équivalent, dans un sens plus heureux, du σηματη λυγρα d'Homère (lliade VI). Il en résulte la preuve qu'en ces temps reculés l'écriture, quoique peu usitée, était connue dans l'Inde commo dans la Grèce.

privé d'ailes et de forces, leur raconte sa tentative d'ascension vers le soleil (ch. 56-60). Puis, au moment où ses ailes renaissent par une intervention miraculeuse, récompense de son dévouement, il leur dévoile, en planant dans les airs, la retraite du cruel Ravana (ch. 61-63).

Au début du cinquième livre, Sundarakanda, consacré à la belle Sità, les satyres instruits de leur route arrivent en vue de l'Océan, dont l'imposante grandeur les frappe d'admiration (Râm. V, ch. 1). Qui osera franchir ce gouffre redoutable et s'élancer d'un vol audacieux vers l'île où gémit la captive? Les satyres délibèrent (ch. 2-4); Hanumat, fils du vent, se charge de cette tâche périlleuse, que seul il pourra accomplir (ch. 5). Il s'élève en bondissant au-dessus de la mer, et, après maint prodige, maint obstacle, mainte métamorphose fantastique, il atteint vers le soir le lointain promontoire qui domine Lankà, capitale de Ceylan (ch. 6-8). Suit une description ravissante de la ville, de ses palais, de ses jardins, où la lune secourable favorise de ses douces clartés l'ardente exploration du messager (ch. 9-11).

Hanumat, observant chaque demeure, embrasse d'un regard intelligent cette métropole de Raxasas, peuple nègre assimilé à des vampires, à des démons, mais parvenu, de l'aveu même de ses ennemis, à une haute culture matérielle. Après avoir dévoilé leur vie intime pleine de contrastes, il arrive au palais de Ravana et pénètre dans son gynécée, tout émaillé de beautés de race blanche, jadis enlevées aux génies et aux dieux, et qui,

in Langle

semblables à des fleurs épanouies ou à des étoiles tombées du ciel, brillent dans l'ivresse de la passion autour de l'opulent monarque (ch. 12-15).

A la peinture voluptueuse de leur sommeil succède celle d'affreuses Raxasis qui veillent, dans un bois d'acokas aux fleurs roses, autour d'une femme frêle, gémissante, assise sans mouvement sous un arbre, et comme ensevelie dans sa douleur (ch. 16-18). Hanumat a reconnu Sità, et tout à coup le bosquet silencieux est envahi par un bruyant cortége de femmes richement parées, armées de luths et de cymbales, accompagnant en pompe le sombre Ravana (ch. 19-20). Celui-ci, ivre d'amour, cherche de nouveau à séduire sa captive; mais, rejeté avec dédain, il la livre enfin aux Raxasis furieuses (ch. 21-26). Au milieu de leurs cruelles menaces, l'une d'elles raconte un songe prophétique qu'écoute avidement l'infortunée Sità (ch. 27-29); et bientôt, pendant leur sommeil. Hanumat, rétrécissant sa forme au milieu des feuilles du grand arbre, laisse échapper le nom de Ràma. A ce mot Sità stupéfaite regarde le mystérieux messager; bientôt s'engage entre eux un émouvant dialogue (ch. 30-31).

Sità a reçu l'anneau de son époux; elle renatt à l'espoir, mais sa pudeur s'oppose à une fuite clandestine (ch. 32-36). Tremblante, elle confie un gage à Hanumat, qui, plein d'admiration et de joie, veut au moins lui prouver sa bravoure. Reprenant sa taille colossale, il dévaste le bosquet d'açokas, et résiste à des légions de Raxasas dont il extermine un grand nombre (ch. 37-41). Il tue Axa, prince de la jeunesse, et n'est enfin abattu que par la flèche magique d'Indrajit, le plus vaillant des fils de Ravana (ch. 42-44). Enchainé et trainé devant le tyran en conseil, il va être condamné à mort; mais, par une dérision amère, on se contente d'incendier sa queue qui s'élève en onduleux panache (ch. 45-49). Tout à coup, changeant de dimension, il brise ses liens, et, planant sur la ville, il sème partout l'embrasement (ch. 50-52). Lankà en flammes, Sità rassurée, le satyre lui fait ses adieux, et, s'élançant de nouveau dans les airs, rejoint ses compagnons sur la rive opposée et leur raconte son merveilleux voyage (ch. 53-56).

Tous réunis s'acheminent vers la région centrale où réside leur roi Sugriva, et, dans leur délirante ivresse, ils dévastent la forêt de miel (ch. 57-63). Réprimés d'abord, mais bientôt triomphants, ils paraissent devant leur monarque et devant Râma, son illustre allié, à qui Hanumat fait connaître l'héroïque constance de Sità (ch. 64-69). On tient conseil, l'expédition est résolue (ch. 70-72). Aussitôt, rassemblée sous l'influence d'astres heureux, l'armée des Vânaras se met en marche, innombrable comme les feuilles des bois; et, traversant toute l'Inde méridionale, franchissant les montagnes et planant dans les airs, elle arrive en vue de l'Océan, dont la majestueuse peinture complète celle du début de ce livre (ch. 73-74). A la vue de cette mer immense qui le sépare de son épouse, Râma exhale sa douleur et ses plaintes, qui correspondent de loin aux plaintes de Sità (ch. 75).

Cependant Ravana troublé délibère avec ses ministres sur les périls qui menacent Lankà. Partout il ne trouve que flatteurs exaltant son pouvoir invincible (ch. 76-79). Vibhisana son frère, séul juste de sa race, ose seul conseiller le renvoi de Sità; les répliques se succèdent, la querelle s'envenime; Ravana furieux frappe violemment son frère, qui le quitte en prédisant sa perte (ch. 80-88). Inspiré par les dieux eux-mêmes, Vibhisana plane sur le promontoire où se déploie l'armée de Râma; admis par lui, reconnu comme allié, il reçoit d'avance l'investiture rovale (ch. 89-92).

Râma Invoque alors la mer afin qu'elle lui livre passage, et, la trouvant sourde à son appel, il la frappe et la brûle de ses flèches, jusqu'à ce que Varuna, le dieu de l'Océan, lui apparaisse dans sa splendeur, et lui permette solennellement la construction de ce môle prodigieux qui doit faire l'admiration des siècles; môle que trace ingénieusement un fils de Viçvàkarma, l'architecte céleste, et qui, composé d'arbres et de rochers accumulés par l'armée des satyres sur la longueur de cent yojanas, rattache l'Inde à Lankà par un rempart indestructible (ch. 93-95) (t).

Le sixième livre, Yuddukanda, chant des combats, forme à lui seul un poème; car, la mer une fois franchie, l'ile de Lankà met en présence deux nations ennemies,

<sup>(1)</sup> Une longue chaîne d'îlots et de rochers, reliant l'île de Ceylan au continent de l'Înde, figure maintenant encore comme débris de l'isthme primitif que la tradition poétique a transformé en Pont de Râma.

implacables; les Raxasas ou vampires de race noire, antiques possesseurs de cette lie, les Vânaras ou satyres de race jaune, naturels de l'Inde méridionale, poussés à la vengeance par deux princes de race blanche représentant les conquérants aryens. C'est donc une guerre nationale, religieuse, à laquelle le souffle poétique imprime les proportions les plus grandioses; c'est une lliade indienne remplie de luttes étranges et d'acteurs surhumains, et conservant cependant sous ces formes gigantesques quelque chose de si humain, de si vrai dans les sentiments et les passions, quelque chose de si attendrissant dans les douleurs et dans les joies, qu'on ne saurait la lire sans un vif intérêt, sans un retour presque continuel vers les modèles de l'art classique.

Dès le début, comme dans Homère, Ravana, despote de Lankà, envoie des espions pour reconnaître l'immense armée débarquée sur ses rives (Râm., VI, ch. 1). Les espions sont découverts et renvoyés libres par Râma; et Ravana, montant avec eux sur le faite le plus élevé de son palais, demande l'énumération de tous les chefs ennemis. De cette revue, empreinte de toute l'exagération orientale, ressortent cependant avec précision les caractères des principaux Vânaras, tels que le puissant Sugriva, le bouillant Angada, le vieux et prudent Jambavat, l'industrieux Nala, le secourable Sushéna, l'intrépide et rusé Hanumat (ch. 2-6). Le tyran étonné, aigri dans son orgueil, entoure Sità de ses artifices; épouvantée d'abord, mais rassurée ensuite par le dévouement d'une

- Canala

suivante, Sità attend pleine d'émotion le commencement de la lutte acharnée (ch. 7-10). Car Ravana a rejeté les conseils de sa mère, et d'amis dévoués, qui vainement l'exhortaient à la paix (ch. 11-12).

Ràma de son côté, suivi des chefs alliés, a gravi la cime d'une montagne, où, après une nuit radieuse, il aperçoit au lever de l'aurore la majestueuse Lankà et son riant paysage (ch. 13-15). Les assaillants se préparent à l'attaque, les assiégés à la défense; mais d'abord le satyre Angada, chargé de la sommation suprème auprès du tyran de Lankà, l'étonne par son audace et l'effraie par sa force. Puis commence le conflit gigantesque qui doit décider du sort de l'Inde entre deux peuples dont la vigueur surhumaine égale l'implacable fureur (ch. 16-17).

De tous les défenseurs de Lankà, dans cette lutte sans trève et sans frein, le plus redoutable est Indrajit, fils alné de Ravana, qui à l'expérience des combats joint une science profonde de la magie. Aussi le voyons-nous, dès le début, après un sacrifice sinistre, fasciner, enchaîner les deux princes d'Ayodhyà sous une nuée de traits invisibles (ch. 18-20). Indrajit proclame son triomphe; Sità voit ce triste spectacle et se répand en lamentations (ch. 21-23). L'armée des Vânaras est consteruée, Sugriva veut se dévouer pour elle; mais tout espoir paraît perdu (ch. 24-25), quand soudain un bruyant ouragan s'élève et bouleverse la nature (ch. 26). C'est la descente de Garuda, l'aigle divin, qui vient réveiller les deux princes, et à l'aspect duquel toutes les flèches, couleurres venimeuses, s'en-

fuient. Cris de joie dans l'armée des satyres; cris de rage dans celle des vampires, d'où se détachent, à la tête des légions, Dhumrata, Akampana, Prahasta, guerriers intrépides, vaincus et tués successivement par Hammat (ch. 27-32).

En vain Mandodari, sultane favorite de Ravana, vientelle alors le supplier d'offrir la paix; le roi lui répond avec calme, mais il persiste dans sa fierté superbe (ch. 33-34); et bientôt le poëte déploie à nos regards l'importante sortie du souverain de Lankâ, suivi de ses principaux chefs portant des bannières distinctivés, dont Vibhisana, le Raxasa transfuge, explique à Râma les emblèmes (ch. 35). Le combat s'engage avec fureur; Ravana blesse tous les chefs des satyres: Sugriva, Hanumat, Laxmana; mais, vaincu enfin par Râma qui respecte son courage et l'épargne, il rentre humilié dans ses murs (ch. 36).

Ici commence une scène nouvelle, d'une exagération colossale; c'est le réveil de Kumbhakarna, de ce frère monstrueux de Ravana dont les forces dépassent toute proportion humaine, et dont la tête hideuse se d'aresse au-dessus des tours, en glaçant de terreur les satyres (ch. 38). Soumis aux ordres de son frère, tout en prédisant sa défaite, le colosse s'élance au combat, écrasent tout ce qu'il atteint, dévorant tout ce qu'il écrase (ch. 39-45). Il saisit Sugriva et l'enlève; mais celui-ci s'arrache à son étreinte; et bientôt, au milieu d'un horrible carnage, Râma, de ses flèches acérées, lui tranche les deux

bras et la tête, jusqu'à ce que son corps s'écroule comme une montagne (ch. 46).

Ravana est frappé d'épouvante; quatre de ses fils renouvellent le combat, mais, après dès prodiges de courage, Atlikâya èt les trois autres succombent sous les coups d'Angada, de Haiumat, de Laxmana (ch. 47-51). Indrajit, seul appui de son père, le rassure encore par sa bouillante valeur. Revetu d'une force surnaturelle par l'effet d'un sacrifice magique qui le rend invulnérable et invisible, il s'élance sur l'armée des Vânaras qu'il accable et assoupit avec ses flèches. Leurs corps sans mouvement jonchent le champ de bataille; les Yâtavas se croient enfin vainqueurs; mais, conseillé par le vieux Jambavat, l'agile Hanumat s'élance d'un vol hardi au sommet de l'Himslaya, d'où il rapporte des plantes salutaires qui leur rendent la lumière et la vie (ch. 52-53).

Incendie de Lankà par les satyres furieux; mélée nouvelle dans laquelle périssent Nikumbha, Makarata, vampires redoutables (ch. 54-58). Indrajit, pour effrayer les assaillants, compose un fantôme de Sità qu'il immole en présence de l'armée ennemie (ch. 59-60). Hanumat, pénétré d'horreur, porte cette triste nouvelle à Râma, dont le désespoir est calmé par le prudent Vibhisana (ch. 61-64). Guidé par les conseils du prince transfuge, Laxmana rompt les lignes ennemies, et découvre au centre des phalanges Indrajit redoublant ses maléfices perfides (ch. 65). Invectives mutuelles de Vibhisana et d'Indrajit, combat de celui-ci contre Laxmana, qui parvient, après une lutte terrible, à le tuer enfin avec la flèche d'Indra (ch. 66-70).

Privé de son plus cher, de son plus vaillant défenseur, Ravana tombe sans connaissance; puis, l'âme exaspérée par la mort de son fils, dont il fait un pathétique éloge, il s'élance pour tuer Sità, qu'un conseiller fidèle Avindhya soustrait à son aveugle fureur (ch. 71-72). Revenu à luimême, il la tourne tont entière contre les princes d'Ayodhyà ses ennemis. Il réunit les phalanges qui lui restent, et, altéré de sang et de vengeance, il monte sur son char étincelant, et fond comme l'ouragan sur les légions ennemies (ch. 73-75). Sugriva et Angada, chefs des satyres, soutiennent bravement le premier choc en tuant Virupaxa, Unmatta, derniers chefs des vampires (ch. 76-78). Ravana, enflammé de colère, abat de toutes parts les satyres, et veut ravir le jour au frère qui le trahit. Une flêche de Râma brise sa lance (ch. 79-80) : mais une pique mieux dirigée perce la poitrine de Laxmana, en expiation d'Indrajit. Il tombe mourant, et ce n'est qu'avec effort que les satyres et Râma lui-même sauvent du milieu du carnage le corps immobile du héros (ch. 81-82). D'après le conseil de Sushéna, satyre habile dans l'art de guérir, Hanumat s'élance au loin à la recherche d'une panacée, qu'un Raxasa fécond en ruses cherche vainement à lui disputer. Après avoir, du haut des airs, rassuré Bharata sur le sort de ses frères, Hanumat vainqueur porte une cime de montagne au camp des Vànaras émerveillés, et le seul parfum des plantes aromatiques rappelle Laxmana à la vie (ch. 83-84). La montagne remise sur sa base, le combat recommence plus furieux. Le char du dieu Indra avec son écuyer vient enfin recevoir Râma, et Ravana, réduit à ses seules forces, ne peut plus que vaincre ou mourir (ch. 85-86).

Le duel suprême est engagé; il se poursuit entre les deux guerriers, char contre char et corps à corps, à travers mille péripéties, au milieu d'étourdissants prodiges, et dure ainsi sent jours et sent nuits. La nature entière est en attente, les dieux et les démons sont en suspens; les têtes du géant décacéphale renaissent à mesure que Ràma les abat (ch. 87-91). Mais enfin, averti par l'écuyer céleste, il dirige droit au cœur le trait flamboyant de Brahma. Le tyran est mort, un cri de triomphe retentit à travers les mondes, pendant que Ràma, aussi modeste que vaillant, fait à ses alliés hommage de sa victoire (ch. 92). Il trouve même des éloges à donner à la bravoure de Ravana, dont les femmes éplorées, Mandodari en tête, célèbrent les pompeuses funérailles (ch. 93-96). Il proclame Vibhîsana roi de Lankà, et envoie Hanumat vers Sità, qui, délivrée de sa captivité, pardonne généreusement à ses persécutrices (ch. 97-98).

Enfin la noble épouse, conduite par Vibhisana, s'avance vers son époux, palpitante d'émotion : entrevue longtemps désirée, mais féconde en douleurs nouvelles; car un soupçon funeste s'est élevé dans le cœur troublé de Ràma, qui reste muet et froid en présence de Sità accablée (cl. 99). Enfin éclate l'aveu terrible; Ràma doute de cette fidélité assaillie par tant de maléfices, et, refoude

lant violemment son amour en présence de l'armée stupéfaite, il congédie, il répudie Sità, qui, après quelques touchantes paroles exprimant l'innocence de son œur, s'élance par un sublime élan dans la flamme qui brille sur l'autel (ch. 100-101). Aux cris de l'assemblée, au muet désespoir de Râma succède soudain l'apparition des dieux, qui viennent du haut du ciel célèbrer son triomphe et rendre le calme à son œur. Brahmâ lui-même, prenant la parole, lui révèle son órigine divine, la puissance immortelle de Vishnus résidant dans ce corps périssable, dont il a revêtu les traits pour exterminer les démons, pour sauver les hommes et les dieux. Pendant que Ràma écoute en extase cette magnifique apothéose, Sità, respectée par le feu, Jui est rendue radieuse et justifiée (ch. 102-103).

Râma, transporté de joie mais accablé d'un poignant remords, cherche à se disculper devant Brahmà d'une rigueur cruelle mais inévitable aux yeux de son peuple. A l'auguste témoignage des dieux se joint celui de Daçaratha, dont l'âme glorifiée bénit la réunion des deux époux, et accorde à Râma qui l'implore la plus touchante des grâces, la réhabilitation de Kaikéyi (ch. 104). Après cette scène sublime de charité chrétienne, les dieux, invoqués par le pieux guerrier, raniment sous une pluie d'ambroisie tous les satyres morts pour sa défense. Puis Râma, rendu au bonheur, inonte avec Silà, avec son frère et les chefs alliés redevenus des hommes, sur le char magique de Kuvéra qui les emporte triomphants dans les airs

(ch. 105-107). Du haut du char docile à ses ordres, Râma revoit et indique à Sità les lieux témoins de leurs vicissitudes, et cette revue pleine d'émotions, qui rappelle leurs épreuves, leurs douleurs, leur triomphe, ramène le couple heureux vers le saint hermitage par lequel commença leur exil (ch. 108).

Bharata, instruit de leur approche par un long récit de Hanumat, s'avance avec empressement au devant du vainqueur (ch. 109-110); et bientôt la réunion des quatre frères, Râma, Bharata, Laxmana, Çalrugna, celle de Sugriva et de Vibhisana, celle de Kauçalyà et de Sità, au milieu d'une population enthousiaste, prépare le dénoument du poëme, le sacre solennel du héros (ch. 111-112). Couronné dans la ville d'Ayodhyà rendue à la joie, à la vie; béni par les ministres des autels, entouré de la faveur des dieux, Râma commence alors ce règne fortuné qui pour l'Inde entière fut celui de l'âge d'or (ch. 113).

Il est vrai qu'un appendice du poême, intitulé *Uttara-kanda*, dernier chant, nous montre le revers de la médille, la tradition purement humaine, où des passions funestes, renaissant dans les cœurs, amènent le trouble de Ràma, l'exil de Laxmana, le délaissement de Sità, la fin mystérieuse de tous les personnages. Mais cette œuvre, évidemment postérieure et fondée sur des légendes accesvoires, n'affecte nullement l'unité du poême, sa primitive et solennelle grandeur.

Quel en est le sens véritable? Doit-on y admirer seule-

ment l'œuvre d'une imagination brillante, d'une verve poétique inépuisable en conceptions gracieuses ou sublimes; ou bien doit-on y reconnaître, à côté du charme littéraire, un fonds positif et réel, un fait sanctionné par l'histoire, la trace d'événements glorieux immortalisés par le génie? Nous croyons à cette réalité, modifiée, agrandie dans la Râmaïde comme dans l'Iliade, l'Odvssée, l'Enéide, avec lesquelles elle offre tant de rapports que nous passons malgré nous sous silence, mais qui n'échapperont à aucun de nos lecteurs. L'histoire primitive d'un grand peuple s'embellit; elle ne s'invente pas. D'ailleurs, de toutes les épopées, la Râmaïde est la plus régulière, la plus logique et la plus claire, en même temps que la plus instructive, abstraction faite du merveilleux. Nous y voyons Râma, roi d'Ayodhyà, ce héros de l'Inde conquérante, renommé pour sa piété, sa bravoure et son abnégation généreuse, combattre, soit comme anachorète au milieu des forêts immenses qui environnaient son royaume, soit comme chef de tribus alliées réunies autour de sa bannière, des ennemis impies et féroces opposés aux Aryas de race et de croyance, et étendant leurs invasions sur tout le sud de la péninsule. Quels étaient ces pirates au teint noir, à la force athlétique, aux riches ornements recueillis sur des plages aurifères et fleuries, traversant agilement l'Océan, et bravant hardiment l'arc indien avec leurs javelots et leurs massues? Nous croyons y reconnaître les nègres australiens, qui, établis dans la fertile Ceylan, quatorze siècles avant l'ère

chrétienne, infestaient de là toutes les côtes et semaient au loin la terreur. Entre eux et les Aryas durent habiter, dans les gorges des monts Malayas, d'autres tribus complétement agrestes, étrangères aux uns comme aux autres, parlant un idiome inconnu, brandissant pour armes des pierres et des troncs d'arbres et n'avant d'humain que le visage. Ne serait-ce pas l'ancien portrait des Malais ou Tamuls de race cuivrée, qui maintenant encore possesseurs du Décan, diffèrent tant des Hindous en traditions et en culture? Râma; outragé par Ràvana, le puissant despote de Ceylan, le chef des Raxasas ou vampires, aurait eu pour auxiliaires ces Vânaras ou satyres, dans la guerre périlleuse, décisive, qui lui fit traverser l'Océan, attaquer l'opulente Lanka, y déployer une valeur surhumaine, et assurer enfin par sa victoire l'indépendance de l'Inde centrale et la suprématie du brahmanisme. De là ces chants de triomphe et l'apothéose de Râma; de là cet enthousiasme national perpétué à travers les siècles; de là aussi une des œuvres les plus belles, une des sources de poésie les plus fécondes que nous ait transmises l'antiquité.

Il fallait choisir, dans ce dédale immense, un certain nombre de ces morceaux saillants dans lesquels la simplicité du trait est relevée par l'éclat des images, et la vérité des situations attestée par l'émotion du cœur. Il fallait de plus les rattacher entre eux par un enchaînement assez visible pour que l'ordre dans lesquels ils se suivent pût en signaler la portée. C'est ce que nous avons essayé de

faire ici, comme dans le travail précédent, dont nous avons étendu les limites mais tout en conservant sa marche dans les textes et les imitations.

Les vers indiens, malgré des coupures nombreuses que nous prescrivait le goût européen, sont scrupuleusement reproduits en face des vers latins correspondants. Les sujets de chaque citation, dont la traduction littérale en français se retrouve dans notre publication précédente, peuvent donc se résumer par le sommaire suivant.

- Brahma promet l'immortalité à l'œuvre du chantre de Râma.
- Ayodhyâ, la cité inviolable, métropole de l'Inde ancienne.
- Après un sacrifice, les quatre fils du roi Daçaratha naissent sous les auspices de Vishnus.
- Adolescence de Râma; son premier départ avec le sage Viçvâmitra.
- 5. Vue d'une forêt sauvage hantée par les mauvais esprits.
  6. Repos pendant une nuit sereine, consacrée au
- récit des légendes.

  7. Légende de la descente de Gangà, s'élançant de
- Légende de la descente de Ganga, s ciançant de l'Himalaya à la mer.
- Râma, à la cour de Mithilâ, tend l'arc de Çiva et le brise.
- Mariage de Râma et de ses frères, sanctionné par le père de Sità.

- Ouragan au moment du retour; Râma le brahmane vaincu par Râma le guerrier.
- Audience solennelle de Daçaratha présentant le vainqueur aux princes ses vassaux.
- Ruse de la belle-mère de Ràma, et serment funeste du roi.
- Adjuration de Kaikéyî aux puissances du ciel et de la terre.
- 14. Demande d'exil; vaine douleur de Daçaratha.
- La sentence publiquement proclamée; noble résignation de Ràma.
- 16. Colère de Laxmana, son frère fidèle.
- 17. Bénédiction touchante de sa mère Kauçalyà.
- 18. Entrevue de Sità et de Ràma.
- Traversée du Gange par les trois exilés.
- 20. Réflexions morales de la reine et du roi.21. Fin de l'épisode de Yajnadatte; son apothéose.
- 22. Mort de Dacaratha: l'état sans roi.
- 23. Bharata et Çatrugna dans la forêt fleurie.
- 24. Râma et Sità dans le bosquet mélodieux.
- 25. Réunion des quatre frères.
- 26. Douleur filiale de Râma.
- 27. Réflexions sur la destinée humaine.
- 28. Maximes perfides du scepticisme.
- 29. Refus magnanime de la couronne.
- 30. La vertu seul chemin du salut.
- 31. Départ de Râma pour l'Inde centrale.
- 32. Nature fragile des femmes.

- 33. L'ange et la furie.
- 34. Attaque des Raxasas contre Râma.
- 35. Lutte et mort de Khara.
- 36. Portrait de Ravana et de sa cour.
- 37. Chasse au cerf magique.
- 38. Approche du tyran Ravana.
- 39. Entrevue de Ravana et de Sità.
- 40. Enlèvement de Sità.
- 41. Le vautour secourable.
- 42. Combat du vampire et du vautour.
- 43. Fuite de Ravana dans les airs.
- 44. Retour et désespoir de Ràma.
- 45. Les hommes des bois.
- 46. Triste isolement des deux frères.
- 47. La grotte de Kiskindhya.
- 48. Revue de l'armée des Vânaras.
- 49. L'anneau de Râma confié à Hanumat.
- 50. Vol des aigles vers le soleil.
- 51. Première vue de l'océan.
- 52. Clair de lune à Lankà.53. Peinture du gynécée de Ravana.
- 54. Découverte de la pauvre captive.
- 55. Entretien de Hanumat et de Sità.
- 56. Regrets de l'épouse.
- 57. Aspect de la mer agitée.
- 58. Regrets de l'époux.
- 59. Construction du pont merveilleux.
- 60. Le miroir des eaux.

- 61. Vue splendide de Lanka.
- 62. Lutte des satyres et des vampires.
- 63. Exploits d'Indrajit, fils de Ravana.
- 64. Tempête soulevée par l'aigle céleste.
- 65. Exploits et retraite de Ravana.
- 66. Le géant colossal.
- 67. Indrajit tué par Laxmana.
- 68. La lance brisée.
- 69. Combat final de Râma et de Ravana.
- 70. Mort de Ravana.
- 71. Chant de triomphe.
- 72. Générosité de Sità.
- 73. Sità devant Râma.
- 74. Sacrifice de Sità.
- 75. Apparition des dieux.
- 76. Défense de Râma.
   77. Prière à son père.
- 78. Le voyage aérien.
- 79. L'heureux retour.
- 80. Entrée triomphale à Ayodhyà (1).

'Il suffit de jeter un coup d'œil sur notre analyse de la Râmaïde, et sur cette liste succincte de morceaux choisis, pour se convaincre des rapports intimes qui, sous des

<sup>(4)</sup> Les extraits de la Râmalde marqués dans ce sommaire se trouvent traduits en français, soit dans notre Poésie héroique des Indiens, pages 86 à 92, 400 à 175; 224 à 238; soit dans le Selecta sanscrit de Nancy, pages 31, 48, 189.

manifestations différentes, unissent la tradition indienne à celles qu'a perpétuées la Grèce antique. Ces êtres fabuleux qu'elle admet, quelque étranges qu'ils puissent nous paraître, ne sont-ils pas les représentants fidèles des Titans, des Gryphes, des Centaures, des Cyclopes de la mythologie d'Hésiode, et leurs métamorphoses ne revivent-elles pas toutes dans les brillantes réveries d'Ovide? Et, abordant une sphère plus réelle, ne reconnaissons-nous pas, dans les héros du poëme, des types égaux, souvent supérieurs aux nobles conceptions d'Homère et de Virgile? Râma rappelle à la fois Achille, Ulysse, Enée dans leurs meilleurs moments; mais, plus vertueux qu'eux tous, il s'élève à la hauteur d'Hector, l'héroïque martyr du devoir. Sità. non moins gracieuse que la sensuelle Hélène, est fidèle et pure comme Andromaque, comme Pénélope, comme Nausicaa. Autour d'eux il serait facile de retrouver, dans la série variée des caractères, ceux de Priam et d'Hécube, de Patrocle, d'Agamemnon, de Diomède, de Nestor, L'espace nous manque pour développer ces idées; mais nous pouvons les signaler avec confiance à l'attention des hommes de goût, des amis de la belle et grande littérature, qui reconnaîtront que la nature puissante de l'Inde ne diminue en rien sa perception du vrai ni sa haute tendance spiritualiste.

# VIII.

# TEXTES ET IMITATIONS.

1.

# OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le mètre héroïque des Indiens, qu'une ingénieuse légende attribue au chant plaintif de deux cygnes dont s'inspira le poëte Valmiki, participe à la fois de l'hexamètre grec et de l'alexandrin français. Comme le premier, dont il égale la mesure moyenne de seize syllabes, il distingue soigneusement les voyelles longues des voyelles brèves; il est soumis à la règle d'allongement pour les brèves suivies de deux consonnes, y compris l'aspiration finale. Mais, contrairement au vers grec ou latin, il ne pèse pas les syllabes il les mesure; et leur nombre est constamment le même comme dans l'alexandrin français, auquel il ressemble également par sa coupure en hémistiches, lesquels, groupés par quatre, forment un distique appelé çloka. Quant au rôle des longues et des brèves, beaucoup moins obligatoire qu'en latin, il n'a guère de positif que la règle qui exige dans chaque vers une brève à la cinquième et à la treizième syllabe, une longue à la sixième et à la quatorzième; règle sujette elle-même aux exceptions.

Le vers héroïque sanscrit se compose ainsi de deux moitiés formant ensemble seize syllabes. Ce nombre persiste toujours dans la série des longues et des brèves, laquelle ne se manifeste guêre qu'à la fin de chaque hémistiche, dont le premier se termine ordinairement par le mètre : u - u, cu - u - u; et le second toujours par le mètre : u - u -; c'est-à-dire l'un par le bachique ou le crétique, l'autre par l'amphibraque; la dernière voyelle restant vague (f).

Mais cette apparente monotonie est relevée par l'allure libre et variée des syllabes, par les rejets et les enjambements, par les combinaisons phonétiques, et surtout par l'accent, dont les subtiles nuances échappent maintenant à notre oreille, de même que les gradations de la lettre  $\alpha$  bref sont pour nous complétement perdues (²). Il est évident que la prononciation indienne, des voyelles aussi bien que des consonnes, s'est altérée dans la bouche des brahmanes après tant de révolutions et d'invasions, d'une manière plus justifiable encore que celle du grec ou du latin. Gardons—nous donc d'imputer aux antiques Aryas, si enthousiastes, si poétiques, cette infériorité accidentelle résultant de l'amoindrissement des sons, et rendôns au moins par la pensée à ces vers empreints

Voir, pour plus de détails, Théorie du Cloka, par Chézy. Paris.
 1831.

<sup>(2)</sup> Les commentaires védiques fixent pour a bref deux sons principaux qui paraissent correspondre à ε el o grecs.

d'images si belles et de sentiments si généreux l'attrait de leur harmonie native et de leur noble inspiration.

Nous avons appliqué aux textes, exactement reproduits ici, notre transcription en lettres européennes, dont le principe fondamental est d'exprimer chaque caractère sanscrit par un seul caractère romain. Il suffit de recourir à notre 1er chapitre pour voir que la prononciation des · voyelles simples ou doubles s'accorde généralement en sanscrit et en latin, la prononciation de l'a bref étant vague, la lettre i équivalant à i, la lettre u équivalant à ou. Il en est de même des consonnes des trois grandes classes, gutturales, dentales et labiales, ainsi que des sifflantes et des nasales pures, des lettres liquides ou linguales. La difficulté n'existe donc que pour la classe des palatales  $c', j', \tilde{n}$ , indiquées chez nous par un tildé ou un trait avec la valeur de tch, dj, jn; et pour celle des cérébrales t, d, n, indiquées par un point souscrit qui marque leur tendance emphatique. Restent, la sifflante palatale ç qu'on peut assimiler à ç espagnol ou à ch allemand; la sifflante cérébrale à qui correspond à sh anglais ou ch français et peut se doubler en  $\dot{x}$  ou x prononcé kch; et enfin la linguale vocalisée r ou r, dont la valeur réelle est re, rre, quoiqu'elle ait dégénéré en ri. Quant aux deux désinences s et m, elles se prononcent chez les Indiens actuels comme h final et comme n sourd. Nous restituons ainsi à toutes les lettres la plénitude de leur valeur, tout en simplifiant autant que possible les signes qui les représentent.

Ces remarques devant suffire, selon nous, pour la lecture sinon parfaite du moins intelligible des signes isolés, il restait à faciliter celle des mots; et nous nous sommes attaché pour cet effet, non-seulement à la séparation scrupuleuse et positive de chaque mot distinct, séparation en faveur de laquelle nous avions réclamé depuis longtemps (1), mais encore à l'indication des parties principales de chaque groupe que nous marquons par un petit. trait. L'obstacle le plus grave était sans contredit l'euphonie continue d'une langue dont tous les mots s'enchaînent pour l'œil comme pour l'oreille sur les manuscrits originaux, de manière à influencer toujours la finale d'un mot par l'initiale suivante. Nous avons maintenu ces modifications, virtuellement inhérentes au sanscrit, et qui, après tout, se réduisent à quelques règles faciles à observer.

Le sanscrit exige comme le grec, mais d'une manière plus générale, non-seulement dans le corps des mots mais dans l'enchaînement des phrases, que toute consonne muette, c'est-à-dire fondamentale, devienne forte devant une forte, et faible devant une faible. De plus les palatales et les cérébrales s'assimilent les dentales qui les précèdent, et les nasales ont communément le même pouvoir d'assimilation. La désinence nasale  $m_i$ , à la fin d'une syllabe, subit dans la prononciation l'influence de la consonne suivante; mais, devant une voyelle ou une

<sup>(1)</sup> Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde. Introduction. 1836.

labiale, elle reste m. La désinence aspirée s est plus variable : suivie d'une lettre forte, sauf les sifflantes, elle devient selon chaque classe disfincte, s,  $\dot{s}$ , s; suivie d'une lettre faible et précédée d'un  $\dot{s}$  ou d'un u, elle devient r; suivie d'une lettre faible et précédée d'un  $\dot{a}$  bref, elle s'adoucit en  $\dot{s}$ ; mais lorsque l'a est long, elle s'élide (1).

Quant aux voyelles, deux brèves semblables qui se rencontrent forment une longue, a, t, d. D'un a bref précédant i, u, résultent ai, au, résumés en e, d; d'un d long résultent di, du, que nous écrirons dorénavant av, av; principe également applicable au  $\dot{r}$  vocalisé, qui devient ar, dr. Si la lettre a suit ces mêmes voyelles, elles se transforment en liquides, ya, va, ra. De ces règles ressort naturellement la nécessité de l'apocope ou du retranchement des initiales, qui, fondues dans la finale précédente ainsi que les figurent les manuscrits, sont remplacées dans notre transcription par une apostrophe mise en tête des mots. Un peu d'attention suffira pour décomposer chaque diphtongue et rendre au mot cité la voyelle qui lui appartient (1).

<sup>(1)</sup> Ainsi, dans les pages qu'on va lire, l'influence des initiales suivantes fait changer saritas en saritas, kóçatas en kóçató, váyus en váyur, góras en górar, samlinás en samliná.

<sup>(1)</sup> Une simple apostrophe 'indique que la voyelle initiale d'un mot est contenue dans la finale précédente; deux apostrophes "qu'elle est complétement retranchée. Ainsi, dans les vers qui vont suivre, latr'sité équivant à latra asti; kasyê 'dam, à kasya idam; pura 'va, à purd ira; vardha'rza, à vardha'rza; sfiló "rãa, à sfilas arda; sizmó "eyaktga à stama avyaktas.

A ces principes généraux d'euphonie il faut joindre une connaissance succincte, facile à acquérir, de la déclinaison et de la conjugaison sanscrites, dans lesquelles se reflètent clairement les flexions grecques et latines; et, après cette étude préliminaire, on pourra, le dictionnaire en main, se rendre un compte exact de toutes nos citations, dont nous rappellerons le sujet par un titre, et le sens par nos vers latins.

Les mots qui, dans nos vers, se détachent en italiques sont ceux que le hasard, plutôt qu'une recherche attentive, nous a fait rencontrer analogues aux mots sanscrits correspondants. Nous nous bornons à ces indications, auxquelles nous attribuons peu d'importance dans un essai littéraire; car si l'on voulait appliquer à chaque citation sanscrite les mots grecs, latins, allemands, russes qui s'y trouvent virtuellement contenus, on annoterait le texte tout entier, et, dans ce vocabulaire poétique, chaque Européen reconnaîtrait sa langue.

Mais un point de vue plus élevé, plus fécond, plus réellement classique est la correspondance d'idèes, d'images, de nobles conceptions et d'aspirations généreuses que les chefs-d'œuvre de la littérature indienne offrent avec ceux d'Homère et de Virgile. C'est vers ce point que nous voudrions diriger l'émulation de nos jeunes lecteurs, espérant que la mine précieuse, que nous ne faisons ici qu'effleurer, provoquera chez eux d'actifs efforts dont le succès est infaillible.

II.

### EXTRAITS DII MANAVA

#### LA CRÉATION.

 Ásid idan tambbilam, aprajdiam, alazanam, apradirkyam, avijntyam, prasuplam ira sarvata: talas Svayambir bagacin, avyakti syanjayan idam, mahdbiddi vittajas, pradur dsil tambnudas; yö'adeatindrya-grahyas, sizmó, "yayklas, sandlanas, sarvabbilamayö, "ciniyas, a dra srayam udabbo.

Principio tenebre, chaos atrum, informe, profundum. gurges inanis, iners, oppressaque cuncta sopore: tum Beus, ipse sul genitor rerumque repertor, semina magna ciens, nocturnă emersit ab umbră; et, penetrans chaos omne, sacrum impenetrabile numen, aternum, omniparens, mundo nascetor refulsit.

[Man. I. st. 9.)

#### LA VERTU VIVIFIANTE.

2. Ďarnam canzs sahánuyád, valmikim ira pultikás, paralóka-aháyúríam sarvabátány apidayan. nd 'mutra hi saháyáríam pilá máté éa lifjatás, na putradáram, na jndir, itarmas tifjatá kicalas, ékas prajáyadi, jantur, éka éva pralíyadi, ékó "mubunkél suhriam, éka éva éa duikriam, minam, rariram utsítya kasjákísjasumam zita, vinuká báháda ýahti, itarmas tam anuyacéai.

tasmád larmam, saháyárfam nilyam, saháinuyáó čanzs, larmina hi saháyéna lamas tarati dustaram; darmapralánam purušam, tapasá halukilvišam, paralókam, nayaty águ, básvantam, Ragaririnam.

Ut formica domum, virtutem extende gradatim; integer in vita comitem periture parabis.

non pater aut mater puerive in morte sequentur, non to sponsa dolens; virtus comes una fidelis.

nascersi ut solus, solus moriers, bonique sive mali solus justà mercede frueris.

trabs aut gleba velut sternetur corpus, amici aversi abscedent, virtus affixa manebit.

hanc tu sollicitus factis attolle secundis, hae superare datur specus illetabile noctis; nam qui, fretus ed, vitium oppugnavit, in ædes evolut tethervas, cœlesti luce decorus.

Man. IV. 236.

#### LA VOIX DE LA CONSCIENCE.

3. Satyina póyalé sázi, flarmas satyina varialé...
ma' vamansídi svam dimanam, ninám sázinam ullamam,
manyanté, ve pápákki: na kapéli papyali 'li nasi
táns tu dévás praparyanti; svasysvá 'nlapurusas;
dyor, bimir, ápó, hrádyam, éandrárkápni-yamánilát,
rátis, samilyé éa, atemaç éa, vitlajáns sarvadáhánám...
kki 'ham sami 'lyi dimanam yat tvam, kalyána, mangaté'
nityam sítlas té hráy éla punyapápézita munis,
Yamó vzvasvaló jdeví, yas tavz 'ia hrái sítlas;
tína éldatviddas té, má Gósájam ná Kurán ganas.

Verus, summus honos testando vera loquendi... corde tuere vadem quo non prestantior alter. perversi secum reputant: « nos non videt ullus! » vos videre dii. vos pectoris intimus hospes; colum, aer, ignis, sol lunsque, noxque diesque, et tellus et aque, circumstant undique testes... forsan ais : \*\*sum solus ego, quid œstera curem? \*\* at judex in corde sedet rectique malique, ultor !ama deus; nil te sejungat ab illo : sic Gangis curum effugies larvasque nivales.

(Man. VIII. 83.)

## LE DIEU SOUVERAIN.

4. Amaiva divadis saradi, saram dinang anatilam; dinan ki jahagapi télah karangjam, caririndam, prapditiaram, sarvélam, aniyan samanir api, rukmdham, sapandiljamyam, vidyal tam puruéam param, tidm kit qadam) yapim, Manum angd prajpetim, Indram kit, "parê Prânam, aparê Brahma ciçvalam, ita saradin bidani pahadist ruydypa mitriklu, jamma-viddi-zayar niyam sansárayati cakraval. idam yas sarvadátin papyaty dinanam dinanal, sa sarvasamadam tiya, Brahma dyuk param padam, sa sarvasamadam tiya, Brahma dyuk param padam.

Mens cunctos superema deos, mens omnia complet; corpora quidquid agunt, mens eflicit una per orbem... vis atterna, potens, mortali impervia sensu, aurea lux, somnis modo percipienda beatis. dicitur hece aliis Ignisve, Manosve creator, Indra aliis, purusve Aer, seu Brahma perennis. quincuplici velans animantes tegmine. vivos permeat, ut fiant, crescant, obeantque vicissim. te vivum in cunctis agnosce, beniguus in omnes, æquanimus, sanctum Brahmas sle limen adibit.

(Man. XII. 119.)

Ш.

## EXTRAITS DE LA RHÂBATIDE

#### LE DÉLUGE.

1. Sa tatira tayd nāvd samudram manujērparas, nrītyamānam ivō 'mbāré. zvölyamānā mahāvdīzs sa naz tasmin mahāvdalla, girnat čapalt 'va strī mattā, parapuranjaya, nazva būmir, nača diças pradipö vā prahāķtirā; sarvam ambasam vod 'sil, Ram dysp ća, narapungava. team bālt tadd liki sakalt, fiaratarlala, adryanta riayas sapta, Manus mattyas tatzva ha. team bahān variagaņans tām nāvam, vi 'vī mattyakas čakarīd tandriti, rājin, tasmin saltitashčaye; tatö Himavatas crīngam yat param, prītviņatī, tatīd 'karlat tatā nāvam, sa mattyas, Kurunandana.

En princeps hominum tenebrosa per æquora nave fertur, dum saliunt fluctus, dum nubila plangunt, dum magna sasurgunt entit jactantibus undæ, et ratis horrisono quassatur ut ebria motu. non jam terra patet, non mons, non littus in orbe, omnia mersa jacent, colum undique et undique pontus. soli in diluvio tanto, per inano voluti, nauta Manos septemque secant vada salsa triones; pisce trahente ratem, quam longi temporia actu culmine in aerio candentis sistit Himati.

(Bhar. 111.)

#### APPARITION DES DIEUX.

2. Tali Dirbó viguldálmá rimánha cáurmuka, podmayánir jagatraljá dargaymása Rójavam, Gatraç cid jani ca Váyue ča, Yama Varuna rea ca, Vazdálpse cia Bagavans, Iafá saptariayó "malát; rájá Daparafa éma deypadískar-mörtinán, vindnína mahárhina hansayuktina Ediradá. Iató "niarizam tai sarvam, déva-pandarva-sankulam, suyuló dárakácitram, caradí va naðastalam, suyuló dárakácitram, caradí va naðastalam.

Ecce Deus quatuor qui frontibus eminet ovi splendor prinigeni, mundi nascentis origo: Indras celipoteas, sontum quesitor Iamas, Ignitaque et Venius, domitor Varunus aquarum, dux lemurum Caverus ovans, septenque triones advenère; comes volat illis prepete curru Daceratus, niveso Becetas moderamine eyonos. hinc superis geniisque micat felicibus æquor curribus innumeris sudestum, ut nocto serenă sidera mille natun liquido radiantia ceilo.

(Bhar. III.)

## RURUS ET PRAMADVARA.

3. Tata, katipayihasya viváhé samupartité, saklija kirjati sórlam, sá kanyá varevarpini nd 'payyat samprasuptam, ve Bujangam, tiryagdyatam; padá cé 'nam, samákráman munurius köledcitid. sa tasyás sampramatidyác édelás káledarmand vidopalipám, dapanám břícam anjel nupatiayat. sá datjá tína sarpéna papida sahasá buvi vivaryá, vigateritá, forajt-Beranacétaná;

niranandakari Visam banüünam muktamurüaja, vyasur, apréxaniya sa préxaniyatama' bavat. prasupté 'va' 'bavac' cápi buvi sarpavisárdila, bûyo manoharatará babûva tanumaüyama...

Tatas sarvé dvijavarás samajagmus karpánvilás...
Rurus charóga gahanan, vanam gated 'iduikitar.
pékha' öhhata si 'i'a vilapa darunam baha
abravid vaéanam, pécan, priydm, mnited Pramadvarám:
« Çélé si buci lanvanja: mama pékavicardand,
bdindavám, de arretéim, kim, nu duikiamalas paramı!
yadi dattam tapas taptam, guravá vá mayá yadi
samyug árdilids, item sahijiratu mama priydi
yadi éa janaprabiti yadilmi Ama ditavardas.
Pramadvará tatá' 'dys' 'id samuttifatu bávinit...
dyusü' "räam prayadimi kanydys, Kédarillama;
rinjara-röpadirand samuttifatu ma priydi...»

» Pramadvarán, Rurór büryám, dévadula, yadi 'éčasi, ulliifate áyusó "Réna Rurór éva samanvilá! » évam ukté talar kanyá só 'datisfat Pramadvará, Rurós tasyá 'yusó "réna, supté 'va varavaryini

Promisso nuptura die Pramavera per hortos dum ludit, sociasque vocat festiva puellas, sopitum ante viam mediis in floribus anguem non vidit, pedibusque premens moritura recessit. nam serpens fera colla movet, linguamque coruscans, dente venenoso teneros transverberat artus virginis: illa cadit subità circumdata nocte, mentis inops, fusis pallenti in fronte capillis, multis, heul lugenda cadit; forente juventà tam speciosa prius, jam non spectabilis ulli. exanimis tamen illa, gravi percussa veneno, morte serena magis, magis exoptanda quiescit.

Convenère senes sacris ex ædibus, omnes ora rigant lacrymis, tactio merore gementes. at sponsus terrore amens exclamat, et altam irruit in silvam, vocesque ad sidera mittit:

- Heu! jacet illa solo nostri pia causa doloris, cara patri, sodiis, mihi carior! agmina cedil; si quid ego donis merui precibusve, magistrum assiduus cultor, conjux reddatur amanti!

si generis memor usque fui, pietate severd debita jura tuens, conjux reddatur amanti!...
do tibi dimidium vitze, dilecta, future;
lux ea me fugiat quid tu renovata resurgas!...»

Hæc Rullus dum voce piå, dum fletibus orat, assensåre dii : sponsi fugiente juventå, ecce sopore levi velut experrecta, rubore virgineo suffusa genas, nuptura resurgit! (Bhar. 1.)

# NALA ET DAMAYANTI.

4. Alkifan manujéndránám máröni bleopatir isa, upary upary sareidám, dáliya isa téjsad... afa Idm, vayasi prápěl, dasinám samalańkřiam, salam, salam, salinám áa paryupásad, čačim íva... v Tvam api ratnam narinám, narišu ća Naló seras vijilaya viçtijána saňgamá puvaván čavě... \*

Kanakatamba-ruéiram birapina virijitam virijitam virijitam virijitam virijitam panajami, mahasishdi vid 'salam... Damaganti taki rahgam pravivēja cubānani, amainsi camanisi camanisi prabayā rijām carinsi camanisi calas sankiriyamanetis rijām ahmasu, bārata, dadarpa baimi puruika panća utypakirida tha... sa vinijetiya bahuld, vicarya ca punas punas, paranam prail dēdandm prijakālam amanyala...

Yató kiam éakrird dévás sámarfyam lingaldarané.

1d 'paryad vibulán sarván, asvédán stabidolócanán, hritiarrag-rajákinán, stihán appealo sitim, édyddvityó, mlánarak, rajasvéda-samanvitas, bámistó Næsalag ézva, nimitina és státias.

1d samisya tu tán déván Punyagtokam, és, bárais, Næsalam varayámása Bæni darména; Pándava; vilajjamaná vastránti jagrádá 'yatalócaná, skandadéci "srjat tasya srajam paramacóbanám, varayámása ézva" 'nam patité varavarniní.

Tato' i Ağ, hili sahasi muktar dabid nardilpai, dever maharitik latra: sidu, dabitik birala. Damayanlım tu, Koravya, Virasinavulö nipas devdayad vardiridəm prahiflədi hardinand: "Yat tam digai, kalydığı pundasın deve aramillə, lasman man viddi baridram, ilat it vaconé ratam; yavac éa mê dariiyanlı priçba dibit, çucismild, taudı tayığ kaviyamı, sayamı dab brasimi tit i dadi tayığ kaviyamı, sayamı dab brasimi tit i

Adstat principibus, ceu fronto 'biespiter altà, omnes exsuperans, clarissima solis imago... centum inter famulas, ver letum ætatis adepta, centum inter socias, sicut Charis alma refulget... « Illo viris decus est, tu candida gemma puellis; fausta laude pares, fausto jungantur amorel... »

Aurea porticibus surgit procul aula superbis; hic regum incursus, summo ceu monte leonum. hic, sperata diu, tandem formosa Damantis progreditur, rapiens vultusque animosque faventum. nomina tum resonant regum vuglat; sed ecce quique virum in medio videt ora simillima cotu; obstupet, et pavide fallacia signa revolvens, flet mesta ad superos, fundique ardentia vota, Vicit purus amor, mentisque errore soluto, quattuor ecce palam, radianti cineta corona, arrectis coulis, ab humo se fulgida tollunt numina; sed quinto marcescero serta videntur, et nictare oculi, terreque incumbere grèssus. illa deos vigiles coelesti in luce, Nalumque mortalem aspiciens, mortali dia marito annuit, et chlamydem rosco suffusa pudore attingens, humeris injecit florea serta, florea, conjugii solemnia vincia futuri.

Eial simul reges, » bene sit l vatesque diique conclamant, » bene sit ceptis felicibus! » ille exsultans, tenereque metum solatus amantis, gratà voce refert: « Me formosissima virgo, me terrestre genus, divis presentibus, optas conjugio! tibi vir devotus pectore, caris subditus imperiis, hoc accipe si quid honestum, si quid sanctum animis, aderit dum vita, manebe! » (Bhr.: III.)

## PLAINTES DE ÇAKUNTALÂ.

- 5. « Jánan api, mahárdja, kasmád évam prabdiasé: na jánámi 'tit niçaikam, yafá 'nyas prakitó janas? manyaté pápakam kitvá : « na kaçóid vélti mám iti! » védanti če 'nam dévág ča, svaç čæá 'ntarapuruiss...
- Sa Ivam svayam api próplam, sā "bildsam imam, sulam, prézamánam, kaļdzēna, kimar (am avamánasē? andáni bibranti sváni, na bindanti pipilakās; na barētās kalam, nu tvam, darmajnas san, svam dimajam?
- « Védés api vadanli 'mam mantrajálam dotjólayas, jálakarmáni putránám, lavá 'pi vidilum yafá: » Angád angat sambavasi, hrdayád abijóyasé, álmá wa putra namá 'si, sanjiva caradas calam!... »

- Kim, nu karmā 'cubam pureb kriavanty aimi janmani, yad aham bānāvæs tyaktā, bālyē samprati és teuga? kāmam tvayā parityaktā gamtiyāmi sam açramam; imam tu bālam, santyaktum nā 'rhasi dimajam dimanas! •
- « Mente memor tacità, quid ais, fortissime regum, immemor esse mel, vilis mendacia vulgi? censet enim peccare voiens: « non me videt ullus! » vos vidêre dii, vos pectoris intimus hospes...
- « Hunc ergo puerum, dum parvula brachia tendit, arridetque oculis, falso sub crimine mittes? intemerata fovens formica recolligit ova; tu, legum custos, tu prolem, invicte, repelles?
- « Scis que verba pius, Vedis inscripta, sacerdos dicat, ubi festis fumant natalibus ares : » Corpore corpus, ave, mens mente renata paterna! læta meo puero centesima floreat asstas! »
- « Nescio quæ labes ævo sit inusta priori, ut sic gente meå, sic sponso irrisa relinquar. aufugiam in silvas à te rejecta; sed illum, illum sume, pater, proprio de sanguine natum!

  (Bhar. I.)

# DÉVOUEMENT DE SAVITRI.

6. Ubdydm abyaniyhdd sd jagdma yepavini saha barrd, hasnul 'va, hrdaydna viñiyadd. sd vandni vićiirdni ramaniydni sarvaças, mayiragana-juildni dadarça vipultand, nadis punyarabde évar, pultidne ća nagiitamda. Salyaván dha: payd til Sávitrim maßuram vaćas. niriyamand bardáram sarvačastam amahild, mitam va dam mind, had munivaćas smaran.

anuvartanti bartáram jagáma mřdugámini, dvidé 'va hřdayam křtvá, tam ča kálam avézati.

Ata Garyd-sahdyas sa jaldiny dddya viryacdin, kafinam piraydmida, talas kifidny apdiayat. lasya pdiayalas kifitam, svēdi vz samajdyala, vydydmina ća tina sma jajni sirasi vēdand. si Viligamya priydm barydm vecka eramajdilas: \* Angdni ćzva, Sdvitri, hřdayam, dahyati va ća; azastám va čiřudnam kazayd, milodášini; tal svaptum čét, kalydni, na čtdupakir asti mě. »

Så samásídya Sávitri Bartáram upagamya éa, utsańgé "sya ciras kitvá nisasáda mahltale. talas så Nárada-vacó vísmaranli lapasvíni, lam muhúrtam, zanam, vélám, divasam éa yuyója ha.

Concessă veniă graditur cum conjuge, blandis arridens oculis, tacito percussa dolore. dumque per unbrosos saltus camposque virentes, frondea quă resonant avibus virgulta canoris, aeriisque cadit de rupibus unda, vagamtur : aspice! ait juvenis jucundă voce; sed illa sponsum respiciens, in eo defixa moratur. sponsum exspirantem, vatis memor, anxia mente jam videt, atque silens, gressu festina labanti, spem vultu simulans, dulci comes haret amori.

Ut ventum in silvas, inter spelkea ferarum, poma legit Sativan et odoras floribus herbas, mos etiam valida recindit ligna securi. sed languere caput membrisque effervere sudor incipit; reger, iners. Savitim sua gaudia querit: « Membra dolent, dilecta, cor uritur, undique fluxe deficiunt vires, jam standi ablata facultas; tecum fert animus grato indulgere sopori, » Illa solo recubat, languentem innixa lacertis accipit, admoto sustentat pectore pectus; collapsumque caput reforens exterrita, fati tempora, signa notans, dulci comes haeret amori. (Bhar. III.)

### L'AME IMMORTELLE.

7. Avindel tu tad vidži yéna savem idam, talam, vináçam avayayá "ya na koréit kartum arhati. na jáyalé mryalé vá Kaddéim, nd "yam büteö bavitá vá na böyas. vidanti jirhadi yafa vináya, naváni grhndi nara" paráni, tafá, pariráni viháyá Jirpany, anýani samyáli naráni déhl...

İşvaras sarvabütdinim hriddiçli, "rjuna, tiifati, brümayan sarvabütdiri yantrürüğüni müyayü; tam éva çaranam, gaéća sarvabavêna, İtiratal tal-prasiddit parüm, çöntün, stünam propsyasi çaçvatam,

Mens ea pura, vide, necis expers, orbis alumna, aspernata necem, pretenditur omne per ævum. gignitur aut moritur specie fallace, sed ipsa non fit, non facta est, non sorti objecta futur#, utquo homines atiam vertem. marcente relictă, sonte adunti, mens lata nove se corpore vestif...

Omnipotens dominus cunctorum in pectore vivit; ut temo radios, sic nos occulta potestas mille trahit revoluta modis: huic subjice vota; hån duce conscia mens æternå pace fruetur.

(Bhar. VI.)

### L'ILLUSION DES MÉCHANTS.

Đườ bútasargo l/kê" smin, dzva ásura êva ća.
 dzvô vistaracas prókta; ásuram, Párla; mê cɨnu:

Pravřitím ča nitrítim, ča janá na vidur duvat, na czečam nápi čd čerá, na ateyna tělu vidyna telu vidyna nayá labďam, idam prápsyé manóratam, idam asti, 'dam api mě bevříyatí punar čanam, aza mayá hada čaturu, hanitý čd 'parán api; icrari' 'ham, aham köj, siddó 'ham, balarda sukí, dályó 'Bijanaván asm; kó 'nyô' ati zadrýc mayár yezyé, dátyámi, méltyel v hi ajnána-vánchitát, ankkačilu-vibránd, máhájala-samártitát, ankkačilu-vibránd, máhájala-samártitát, marakí 'pué».

Trividam narakasyoʻ "dam, dváram, náçanam dimanas; kámas, kródas, lafa lobas; lasmád étal trayam, tyajél! étzr vimuktas, Kantiya, lamédvarzr tribir naras, adaraty dimanas, gréyas, tetó ydit parám, gatim.

Duplex norma, deos aut numina prava colentúm. nota tibi bona lex; disce à me facta malorum :

Vitam ignorantes, vertatur ut illa recertens, mit vidéres; podor, pietas, decus, irrita verbal « Hoc, aiunt, hodiè arripui, cras illud habebo; hoc est, illud eri lucrum mihi sorte paratum. stravi hostem sternamque omnes quicunque resistent; sum dominus, sum dives ego, sum fortis abundans, faustus et indomitus; quis se mità conferat alter† sacra dabo donisque fruarl... « Sic mente sinistrà soptii penitus, vitiorum turbino rapii, gaudia dum reputant, in tartara nigra feruntur.

Ostia terna necis quibus imas itur ad umbras;

tristis avarities, gravis ira, impura libido. his tribus absistens, animo meliora secutus, curre vià victor superas quæ ducit ad arces.

(Bhar. VI.)

#### ASCENSION D'ABJUNA.

9. Áruróha rafam dityam, jyólayan iva bakhara; árðvam déakramé dimán prahtifus Kurunandana; sö "darpan-palam yilö martyinám bünicárinám, dadargá "döularöpáni vinánámi saharaga; na tatra sírgas sömó vá jyólati, na pa pávokas; vayæ va praboyá tatra jyólanté punyalabidayá, törárpáni yáni "ha díryanté jyutimani vz, dipanad viprahtigudi, tanim i vináhány api.

Tatra rájarisyas, sidád, viráç éa nikid yudi, tapad és jitavaryas sampitus catasaigias; gandarvánám saharvági sitryajealita-téjasán, guhyakánám ristgám éa, tata val psarasán gagám, tát "pacyat tátiam deári judam vigainam gajam, Érávatam éaturdantam, Kalágam iva gringinam, ta siddamárgam ákramya Kurupándeva-tatlamas, tal ádadarya Catasusya purin Ma Amarávatim,

Divino Arjunas curru de vertice montis emicat impavidus, purasque elatus in auras, terrigenis ignota sequens mortalibus, sequor cernit inexhausto rutilum fulgore rotarum. aurus haud iis sol, haud luna argentea tempus dividit; effulgent proprise virtutis honore agmina magna virtum, radianti splendida luce, quam procul in tremulos sellarum vertimus ignes.

Cernit ibi regesque bonos, animasque fideles quas ardens pietas, quas fortis dextera clarà

- Carego

morte beat, vatesque sacros, nymphasque decoras, curribus aligeris tranantes cerula cell... milia conveniunt, ubi candidus ætheris axe armipotens elephas celso stat major llimavo. obstupuit juvenis, cetusque ingressus ovantes, aternam, aurige monito: contegdit ad urbem.

(Bhar. III.)

#### LA CITÉ CÉLESTE.

10. Dadarya sa purim ramyám sidükéárapa-sévilám, sareésu kurumzs punyaz pádapar upaciötiám; latra sagandikánám éa pujpánám punyagandinám udvíjyamánő mieréna váyuná punyagandiná. Nandanam éa vanam punyam apsarégana-sévilam, dadarca divyakusunze áhozujáfir ira drumzz.

Na' laplalapasi çakyi drastum na' ndistlāgnind. sa bikas punyakaritņim, na' pi yudāč parāmutzs, na' yajvalbir, na' vratikar, na vidapruti-arjitzs, na' naplutāngas tirtēis yajnadāna-vahiktīzs; napi yajnahanss sudrar drastucākyas kalānčana, palnapsr, gurutalpse ča, manādar va durimapii.

Sa tad divyan vanam payan divyagila-vindiltem, prativfa mahdibitus (fakraya dayitim purim. tali divas, ganilarvis, siddig éa paramariayis, hiljás sampujaydindur hafram aklifjakirinan, divirudiz sityamda diviyavditrani-vanas, pratipidi mahdibitus rahikadunduki-ndiditan nazalra-ndirjam, vipulam, suravitl'itviprulam: Intrijunjul yang bafra sityaminas samantepas.

Protinus attonito supremæ apparnit arcis immortale jubar; vidit per amæna vireta auricomos flores flatu virtutis odoros, undantes alacri zephyro miscente colores. vidit et Apsaridum silvas, ubi frondibus altis serta relucentes innectunt vivida gemmas.

Hee loca nullus adit pietatem oblitus avitam, aut patriam exosus, pugnæ desertor honestæ; quique foços nemorum neglexit et alma lavacra, Vedorumque preces et egenti munus amicum; quique sacerdotum turbavit vota nefandus, helloo, carnivorus, mendax, impurus, adulter.

Hos autem Arjunas, fretus virtutibus, hortos dum petit exsultans, illum vatesque patresque, aeris atque maris genii telluris et ignis, Gandarrumque chori, solemni laude salutant. tympana pulsa sonut conchis immista canoris, melliliou graciles respondent carmine nymphæ; siderelque viå, roseo splendore corusca, victor, cælipotens, summo volat obvius Indre.

#### DESCENTE DE VUDHISTHIRA.

- 11. Agrati dvodáta is vyyo rájáca přifata, pantánam açubom, durpam, sévitam pápakarmatis, tamad saveřlam, jóram, křeaczeda-rádoalam; yuktam pápakřidan gandžer, vadnasofosita-kardamam, attikços-amakitrom, křimikis-amakulom, jealanína pradipična samantát pariořijitam; ayönužec ća kůkdyya přiřecy ća samahidrutam, sučinukzu tad, priter Viňaguezépamer vříana.
- Sa tal kuṇapa-durgandam, acıvam, löma-harianam jagdma rājā darmalmā madyē baku vicinlayan. dadarçó 'snódakxı kirnám, nadim, cápi sudurgamām, asipatra-vanam cxva niçilavura-amrētam;

karambavd-tukán taptán, áyusiçéa cilás přítak, láhakumbánc éa tatasya kváfyamánán samantalas, kúla-cálmalikam, édpi dusspream, tizna-kanjakam, dadarca édpi Kæntéyó yálanás pápakarmanám,

Nuntius antevolat, sequitur Pandavius heros, horrendum per iter, septum palleathus umbris omnigenām seelerum, praceps immare barathrum; stagnat ubi fetor vitii morbique necisque, sewit ubi flammas strepitus, dum vermībus atris, vulturībus corvisque uludisque, abrepta feruntur ossa, caro, crines miserorum, et gurgite toto monstra cruentu vorant humane stracis acervos.

Ille cadaveribus mediis horrore silenti progreditur, tristes volvens sub pectore curas. pone fluit minitans undis torrentibus amnis, ensiferumque nemus falces protendit acutas; ferrea saxa tonant, strident fornacibus imis lac oleumque tumens artus seura nocentes; undique putre solum spinis seatet, ignibus aer, terribilesque reis intentant omnia penas.

(Bhar. XVIII.)

# LA DÉLIVRANCE FINALE.

12. « Kiyad advánam asmabir ganlavyam imam ldrçam? kva ča lé brálaró mahyam? lan mám dkvatum arhasil... »

Sa sanniritti darmidma duikaçıka-amdallaş ; uprava latra vadatam, dind vacaş samantalaş ; » bö, bö, darmajna rejarit, punyabijana Paindaca, anugraharlam asmakan, tiifa tövan muhurlakam! dyiti teaşi durdarit vidi punyas samiranaş, tava gamilinyaş, tidaş yini samiranaş, Tříšm tu vačanam, erutoš dopándm dinobášinám, ahol křeřam tis přeha, tato a ca Vušlitívas, sa tá giras, purastád ve grutapárcás punas punas, glándnám, dušklidnám, ča na byojánata Pojdavas... team bahvušlam rýda vinamaria Vušlistiras duskapísha-samavištus, čintá-vyskulitěnáriyus, ada tivropanda-tapti děvadátem uváča ha:
« Gamyatám tatra yětám team dátas, tětám apántikam; na hy ahum, tatra yétám team dátas, tětám apántikam; na hy ahum, tatra yétám team dátas tri, nivédyatám; sustanferyadá ná dínás suštich čintári hi uř. l... »

Stiti muharlam Parte tu üarmaraje tudistiri, igogmus tatra, Koravya, devis (rakra-puroʻgamai. titu bāsura-dikėiu, punyubijama-karmasu samāgatėiu devēiu, vyagamat tat tamė, nipa. nadi vatarani čera kila-edimalini saha. tokhakumpiga teija čeva ni divejanta bayanakis; vikitani garirūni yāni tatra samantatas dadarga rājā Koravyas, tany adrejuni čei bavan. tali vajus sukaspress punyaganila-vahas ručis vavo deva-samipastas staloi "itva, būrata.

« Quæ via? quis gurges? non mortis lurida regna, fratres innocuos felici in sede requiro!...»

Hee ait ægro animo, caligine eæcus opaçă, ad lucem properans, medio quum clamor ab antro tolliur : «Alma dedim proles, justissime regum, hhe ades, optatæ nobis spes una quicitis! purus namque tuo de pectore flatus anhelos engit, ore pio flammarum avertitur ardor. •

Vocibus auditis graviter commotus, et alto, eheu! corde gemens, tetrà stetit anxius orà. quas percepit ovans tam sæpe et sæpe loquelavivorum, infernis haud agnoscebat in umbris... sed subito memor ille, dolore incensus et irà:

a Aufuge! ait comiti, superas pete nuntius arces;
non sequar: hic stantem qui te misère vidento,
si modò, si fratrum possim lenire dolores! »

Vix oa fatus erat, quum protiuus æthere summo diwim saneta cohors, Indra duce, labitur atrum in specus, insolita collustrans tartara luce. 
ut virtutis honos, ut pax suprema refulsit per tenebras, procul ecce oculis evanuit omne supplicium, flumenque ardens, spinæque cruente, fosseque ignivomæ, ferroque rigentia saxa; discessére vagis obdutta cadavera nimbis: dumque favens zephyrus suaves diffundit odores, inferius splendet cæli radiantis imago.

(Bhar. XVIII.)

IV.

## EXTRAITS DE LA RAMAIDE

## ORACLE DE BRAHMA.

- Yávat sfásyanti girayas saritaç éa mahitalé, távat Rámáyana-kafá lókésu pračarisyati.
- « Dum stabunt montes, fundet dum flumina tellus, cunctis fama tocis Ramo sacrata recurret. »

(Ram. I. 2.)

## LA VILLE D'AYODHYÀ.

 Köçelő náma muditas spitó janapadó mahán, nivislas Sarayútiré paçu-dánya-danardimán;
 Ayódyá náma tatrá 'sti nagari lókaviçrutá,
 Manuná mánavénáréna purz 'va parinirmitá.

Magna patet regio, gentis felicis alumna, quam pecora et messes et dona amplissima terre, urbe sub invictà, rigui propre fluminis undam, exornant, summoque Manos ditavit honore.

(R4m. 1, 5.)

## LES FILS DU ROI.

3. Rɨjɨ Dagarafaŋɨg rɨy nɨŋam i Jawalas tadɨ, sukɨtaŋɨ piadan jɨdan pralyasam buwi durhöbm, turɨ mahiŋas tái taŋa rɨjarɨkr abawan purɨ, guwauŋɨ "nurɨpɨr cɨ, rɨpɨnɨl psaratön samäi: Kapalyö ulafɨj caw Kakŋɨ dɨ Tawad cɨbɨl. Sumitrd Yömadönaŋa babñua karanisutá. tösöm prajajnirɨ putrög datöd" "mitadiguas, Röma-taxman-patrɨŋba-öratöl döwarupɨna; janma-tɨj-quuŋɨyel-ma pratimajatam Kacaluği inangal Röman, Wilasubɨŋa-parkhaman.

Ajodie rez Baceratus, pia sacra ferendo, serum munifico fructum est virtutis adeptus. uxores sibi frez eguo sociara tamore. nadibus similes, forma præstante decoras. prima dedit Ramum, Baratum dedit altera, fratres Lacmanus et Satrunus postremà è conjuge nati; egrégii quatuor, sod Ramus, gaudia matris, Visnus uti, genus altum, orbis decus, inclytus heros. (Ham. I. 19.)

## ADOLESCENCE DE RÂMA.

4. Viprámitrá-gafam, Rámam, drživá rajtva-bóanam, tató váyur avát punyó nirajaskas cubus cucis, papála pujpavítis Kád, gitanádac ca cucruvé cankadundu6-nirágóias, prayáté Rajunandané.

Ramus abit: vidère dii lumenque juventæ purpureum frontisque jubar; tum lenis ab alto signat iter zephyrus, florum cadit aurea nubes, festivoque sonant cœlestia tympana cantu.

(Ram. I. 25.)

#### LA FORET SOMBRE.

- Katyé'dam, méja-sankáçam, vanam, góram prakáçalé; durgam, pasiganá-kirnam, jillikógana-ndáltam, nánámírgar górar várygamánar vindáltam, stiha-vydýra-vardha'rsa-Ránji-kuhjara-stvítam?
- Quenam bæc silva vetus, tenehrosa, simillima nimbo, raucisono volucrum gryllorumque agmine cineta; quam leo, tigris, aper, quam simius, ursus, hyæna, rhinoceros, elephas, sævis rugitibus implent? »
   (Rem. I. 27.)

#### LA NUIT INDIENNE.

6. «Stítti "dardirat, kökulsta, katám katayató mama: nišpandās taravas sarvē, samilnā miga-pasīnas, naspēna tamadā vagatā dispe. 8. Rajvanandana sūzmēnā 'lijanačūrpēna nabas krīsnam iva 'lijitam, graha-nazatra-tūrdbīt kahčanībīr tvā 'vilam; udēti ča 'vs piddīņur lökakānto nighdaras, akņubīs vær jagal svacčār garmārtam, hlādayan iva. » • Dum lente placidas narrando ducimus horas, nox ruit, et medio volvuntur sidera lapsu, iam taete omnis ager, pecudes pietaque volucres, et juga silvarum et montes umbrantur opaci, undique resplendet stellis ardentibus æther pulvere seu roseo conspersus; et ecce, soporis alma pareus, radios diffundit luna serenos, arentemque siti gelidă face temperat orbem. • (Ram. 1.96).

#### DESCENTE DE GANGIÁ

7. Tasyarta vacanad Gangam utsasarja tada Haras ... critasá téna susráva Gangá tripafagamini, pávayanti jagadarám, punyá dévanadi cubá. tató dévarsi-gandarvó, yazás, siddáganás talá, vimánær vividær, Ráma, hayær gajavaræs talá, paripluvagatác éápi dévatás tatra vistitás, svayam ćá 'nujagámæ 'nám Brahmá lókapatimáhas... tad adbutatamam töké Gangápatanam uttamam didrxavo dévaganas samiyur amitziasas; çaládilyam ivá 'sil lu gaganam galalóyadam. kvaćid druvataram práyát, kutilam kvaćid áyatam, vitatam kvaćid udbūtam, ganzr api punas kvaćit; salilénz' va salilam kvacid abyábádit punas. cicumaroga-ganze, minze api éa éahéalzs. vidyudbir iva viziplær, ákácam abavad vřtam; pandurzs salitótpidzs kíryamánam sahasradá çarác cubram ivá báti gaganam hansa-samplavas. muhur ûrdamadi gatvâ papâta daranitalê.

Audit vota Livas terram qui sustinet altor... ecce soluta fugit sublimi è vertice nympha, Gangis nympha potens, triplici gratissima mundo. cœlestesque simul genii, vatesque, diique, curribus instantes, elephantibus, agmine equestri, accelerant, pelagoque emergunt naides imo, et pater ipse deûm superà descendit ab arce... dumque augusts cohors flumen mirabile dangis aspectura, dives ascrà de fronte revulsum, solibus irradiat circumvolventibus auras, unda velut ludens, nunc poruit impete coco, nunc suspensa vadis molles sinuatur in arcus, nunc extensa patet, nunc fluctus fluctibus urgens intonat, et pisces et mònstra natanta saltu praceipitans, latè vibrantia fulgura jactat. spumse assurgentes per nubila celsa renident, albet ut autumno cycnis mignantibus sether; ex altoque cadens infundiur amnis arena.

ÉPREUVE DE L'ARC.

8. Salilam iva lad Rámas tólayitve 'kapágind, ánamya nd 'liyanéna, sajyam éakré hasan iva; sajyam krivá talap ézve převydmasa viryaván, babahja párayané ézva mallyé Rámó balád idamtasya pabdó mahán ásid girér iva vejéryalis, várjasyé va vimuktasya Çakrén nagamárðani.

Ille levat digitis immensi ponderis arcum subridens, nervumque aptat conamine nullo. ut vero innixus graviter compressa tetendit cornua, vi subità disrumpitur arcus, et aums horrendo stridore ferit; ceu prona minaci monte cadens, Indræ reboet sub fulmine rupes.

#### MARIAGE DE RÂMA.

Iyam Silá mama sulá saha-darmaćari tava;
 gřhána pánina pánim tvam asyá, Rajunandana!...

sarvé buvantas sadiçær dárær yuktá yatavratás, kulóóitam cubam darmam Eurudvam; civam asiu vas! »

» En tibi Sita meo de sanguine florida consors; carpe manum victrice manu, regum inclyta proles! virginibus juncti juvenes aequalibus, alti vos generis servate fidem; pax omnibus esto! »
(Ram. J. 75.)

## L'OURAGAN.

10. Tayés samvadatór évam váyus prádur abán mahán. pradaplas, carkarákarió, kampayan iva médinim; dicas satimirác éd 'san, na tatápa divákaras, rajasá és jagat krisnam basmanévá 'vakiryaté.

Vix ea, cum subitò desavit ab æthere ventus, flammeus, arva fugà vastans; procul ecce dehiscit omne solum palletque diez, tenebrisque coortis, pulverulenta tremit fulvo sub turbine terra.

## (Ram. 1. 76.)

11. Ata latra samáinda tadá Baparatam nipam prádyidélyja patidyác és akantshyle és hűnipás, Médic és Tavande ésve Cakás czkintavasinas, upásám cektrir sarvé, til déla tev Tásvon... tam diftjed pranatam paryek kitánjálisyutam nipas didéca rájá ruziram Bándyá nupam dsanam; tam sa socum narasatis tukisa virium dinnám.

L'AUDIENCE BOYALE.

alankriam ivd 'tmānam ādarçatalam āsfilam.

Dacerato sub rege ducum sedet ordine turba,
quos eurus boreasve tulit, zephyrusve notusve.



nam Melcas Arius, Sacas in montibus altis, Ionios nomades, terrestris ut Indra tuetur... dumque patrem Ramus submissà fronte salutat, hunc blandè excipiens summo locat ipse sedili; ct decus egregium dilectà in prole videndo ceu proprià, speculo delusus, imagine gaudet,

(Ram, II. 2.)

#### LE SERMENT FUNESTE.

12. Sa vrdďas taruním báryám, pránčbyť "pi gariyasim apápas pápasaúkalpám upačakramé duskitas... « Yévat pravartaté ćakram, távad ésá vasundará; přítivyám rájarájó "smi, samrát sarva-mahizitám... balam álmani paçyanti na vikángilum arhasi; karišyami tava pritim, sukrtina 'tmanas capé! »

Inde senex teneram, quæ vitå est carior illi, uxorem bonus alloquitur, mala vota foventem : « Quà patet orbis, ego populos ditiono subegi; terrarum dominum regumque hic aspice regem ... præsente auxilio quis te metus, optima, turbat? fiet quidquid ames, cœli per gaudia juro! » (Ram. II. 9)

## ADJURATION DE KAIKÊYÎ.

13. Tusta tena 'la vákyéna, hrs!á 'bipráyam álmanas, vyajahára mahádóram Kzkéyi břeam apriyam : · Yafa darména capasé varam mahyam dadási éa, tao crnvantu samagamya devás Çakra-puragamás; ćandrádityz, grahác čava, nabó, rátryahaní, diças, jagać ća, přítiví čzva, saha gandarva-razaszs; nicácaráni būtáni, grhésu grhadevatás, yáni cá 'nyimi sattváni, jániyur básitam vacas! -

Leta viri dictis, exultans fraude malignă dirum agressa nelsa elată fronte profatur :
• Quod munus mihi, rex, voto solemne dedistit, hoc firmare velint, Indra duce, numina celli, lunaque solque potens; hoc sidera nezque diesque et tellus et aque, genique aut luce vigêntes aut tenebris, tacităve domo turbăve frementi, sive alii quicumque hominum promissa reposcunt! • (Ren. II. 9.)

#### SENTENCE D'EXIL.

14. Yas teayd 'yam samárambi Rámam prati samáhilas, anénd 'pnötu Barató ypvarájyé "bisécanam; vanam gadéatu Rámaç éa birá-jina-jajdáaras, nava panéa éa variáni; varv éto vínómy aham! »

Étir vacköir Kakbyuk hidi viddü nardüpas baylna hiljarimd 'büd, vydgirin diijid yafa migas... Hä putra Rüma darmatiman, madlakla guruvatsala, kafan, totm alpapunyö 'ham parilyazydmi sahéayam.! hä rätri, sarvabüdnim jivitdride-pahárini, më 'édim qaba prabdüm, totm alvädé kitahialis!...

« Sacra peracta tibi, Ramo diadema paratum : regius hoo juvenis Baratus ferat! et procul urbe, nebride vestitus, vinctis de more capillis, quinque novemque super Ramus tuus exulet annos! -

Vocibus his rex corde tremit, stat pallidus ore, hirsutingue comis, uti vist tigride cervus:...

« Itsu puer unus amor, tarda spes una senecte, sic te falsus ego merita pro laude repellam!
heu nox, dimidium tollens mortalibus ævi,
absit acerba dies, miserum tege funditus umbrā!

(Ran. II. 1-40.)

#### RESIGNATION DE BÂMA

15. Sitam sampraprilam drijvā Rāmam, logaratā nipas: Rāmā 'lyi ukted tu vadanam, vaipavēga-jadikhas. tam apuredm pitus drijed vikāmam pariçahkitas Rāmā' 'py udvējam dpidd, padd sprijvē 'va pannagam, sa dina tva, pākārtā visanga-vadanas talas, Kabkjim abivisys 'vam Rāmā vadanam abravīt...

 Yadi satyapratijnam tvam pitaram kartum arhasi, dimanam apiva kartum yadi satyam vydvasyasi, sapla saplaća varidni tati vanaćari bava, tyaktva rajyam diçam hy didm ciridjina-jatdäarast »

Rámi "py évam vakkaçaya Kækéyyá paripéditas, kaçayé va hayas sádus, tvaraván vanam udyatas: Svayam mátaram apřéčya, Vædéhim pariháya ča. adyæ va vanavdsáya gacédmi, sukini bavat »

Ut stantem propiùs natum videt, anxius, meger, Rame! ait, et lacrymis vox interclusa fatiscit. turbatum videt lile patrem, iscitique recedii mente pavens, gelidum pede ceu calcaverit anguem. decolor inde, miser, luctu depressus amaro, immotam ante coules humili rogat ore novercam...

Illa citò: « Servare patris promissa volenti atque fidem propriam consueto more tueri, silva tibi septem septemque habitanda per annos, sede ista profugo, sub nebride, crine revincto! »

Voce ferà pungente, vir cmicat, ut probus acri verbere tactus cquus prærupta per avia fertur. » Matre salutatà, dimissà conjuge, silvam, jussa paterna sequens, lætare! hodiernus adibo! (Ram. II. 15-16.)

#### COLÉBE DE LAXMANA.

16. Sa badává brúkutím rósád bruvór madyé nararsabas. nicacvása, mahásarpá vilasť a iva róšitas :... Tējas xātram samālambya sambramam tyaktum arhasi! klivá hi dzvam ékzkam prasasanti, na purušam. pratipam api caknómi vyasanává-byupágatam dzvam purušakārēna pratiroddum, arindama, ..

Fronts minax frater suspiria dueit anhelans, magnus uti serpens furit imo sibilus antro :.. « Ferrum tange manu, bellator fraudibus obsta! segnis enim fatum prasentit, fortis honorem; nempo queo fatum, si quid crudele minetur. nequitize domitor, dextrà superare virili.

(Ram. 11. 20.)

## BÉNÉDICTION DE KAUCALYÀ.

17. Samácvasya tató búyas Kaucalyá Rámam abravit vuaktázaram idam vákuam, diná sásraviléxaná... « Sarvalika-prabur Brahmā, viša-bangas talzva ća, trælôka-náfac éa, vané razatu tvám, janárdana! svasti kurvantu të sadva, marutac ća maharšibis. svasti mitras sahådityæs, svasti rudrå diçantu té! dicac éa vidicac éxva, mâsás, sanvatsarás, xapás, dinâni ća, muhûrtác ća, svasti, putrå, dicantu tê! »

Sed mater tam keta prius, tam mœsta reversă sorte, pium lacrymis natum compellat obortis « Omnipotens tibi Brahma, puer, triplicique recursu Visnus ovans, tauroquo Civas elatus adesto! te patres geniique et numina sancta deorum, te sol alta petens, te sol dum vergit ad undas. flabraque ventorum foveant; te mensis et hora. nox nigra, clara dies, meliora in tempora servent! "

(Ram. 11. 25.)

#### ENTREVIER DE SITÀ ET DE BAMA

18. Ity apriyam idam, vákyam, crutvá sá priyabásini, sá 'súyam iva bartáram Sitá vacanam abravit : « Çapê "ham tê prasadêna jivitêna éa, Rûgava, yal'à nê 'ccamy aham vastum svargê "pi rahitê tvayê. tvam, mê nátô guruç ézva, gatir dzvatam éva éa; gamisyámi tvayá sárdam, ésa mé niccayas paras! tvayá saha bavišyámi phalamúla-křtěcaná, durbará na bavisyámi vané té "ham kalahéana; iccami saritas calán saránsi ca vanáni ca draštum valkalasamvitá, tvavá nátěna razitá, bartáram kila ya nári čáyé'vá 'nugatá sadá, anugaééati gaééantam tistantam éå 'nutistati, tad bavabaváni-ratá, tat samujog-varávaná, tam évain bûyê bartaram sa prêtya 'py anugacêati. na tê "ham aparâdyâmi karmana manasâ 'pi va, vácá vá, tat kalam, mám, tvam tyaktum iccasy akáranam. yas tvayá saha sa svargé, naraké yas tvayá viná; kuru mê dayitam, kâmam, gacceyam, sahitâ tvayê t »

Sa tayah karunar adiyar hidi sala ici 'tura mumida vaipam, çökinam, üzryasanrudüa-minasə: sa idm utidipya çanakar padayir patidim, priydim, uadda vadanam, lidmi malluram, pariçantayan : «Na kâmayê svargam api teaditi" ham, vardanan!; na da mi 'sii böyam, kinidi api süzül svayamllurar yadarfam, dava tu, Sili, nê 'cidmi, çubadarçanê, vanadala-böver duikir yökitum, tedm, sukaddiginin, ya nisristim apêrê da vênaya madapêzayê, na hi hûtum mayê çakyê kirtir dimanavat yadd. Ahi, gacca mayê sarlam yadê lê rudikam, priyêt iddamî hi priyam kartum nilyam, kê' ham 'anindatê. «

lmmiti sermone dolens, mitissima sensim verba reluctanti subjecit Sita marito: « Rame, per banc vitam testor pacemque supremam, te sine nulla forent radiantis gaudia cœlirector es et dominus, tu lux mea, tu deus ipse, te seguar, ô conjux, hæc est mihi certa voluntas! exul ego tecum silvestri ex arbore noma radicesve legam, nec te comes ista gravabit; tantus amor fluvios, montes, silvasque lacusque, veste in corticea. Ramo auxiliante, videre, omnibus umbra locis aderit tibi dedita conjux, si stes, stabit amans, si progrediare, sequetur; et sic unanimis, sic fœdere læta perenni, vite fida comes premet hos vel mortua passus. non facto, non voce, reor, non mente dolorem hunc merui infelix, ut spe delusa relinguar. te præsente salus, te nox inferna remoto; gratia sit precibus, fausto ferar omine tecum!.. .

Ramus ad bac, dum corde dolor desavit in imo, haud potis est lacrymas vultu cohiber virili; victus at ille, peder amplexam et triste gementem leniter attollens blando solatur amore:

Nec mini grata forent nisi tecum gaudia celli, nec timor ullus adrat sub teste et judice summo. at relar, mea Sita, serensa frontis honorem, dudec caput, sitve non obljicienda periclis, sed me retpiciras tu cottera despicis, uni dedita, juncta mihi, proprise cen gloria vitte.

rial veni mecum, sicut placet, optima consorsi quidquid ames præstare jubent sanctissima vota.

#### TRAVERSÉE DU GANGE.

- 19. Tales tripatagóm taira, ţilalóydm, aşrvalóm, dadarşa Rójavő dtvyám, svpunydim, ştisrtidm, pavitrasillo-sprpim, llimavacésta-sambavám, siçumárze éa, nakrze; ça, makarze éa nistetidm, hanus-dáras-anijág éa várinze éa vinddildim, warqatórha-nicrchim, Gañah hágiratím nadim...
- " İdskarödaya-kalö "yam, gatá bagavati niçā; asv suhrījó vihagas kókitas, töla, kijati, varhinām exva nirjošas eruyatē nadatām vanē; tarāmo Jöhnavim, Somya, eigram sagara-gāminim!

En fluit ante pedes nitidis argenteus undis tergeminus sacer ille amnis, qui, natus ab alto athere, frondifero praceps decurrit Himavo; annis inexhautus, quem di coluère, beata terra fovet, quem monstra maris gaudentia sulcant, cycnique assiduo celebrant modulamine, Ganges.

» Sol oritur, tacitas nox alma recolligit umbras, arguto cuculus se librat in aere cantu, pavonesque nemus raucis clangoribus implent; Lacmane, sole novo rapidas juvat ire per undas! » (Ram. II. 47-49.)

#### RÉFLEXIONS MORALES.

20. Satyénæ 'kéna yál lókán yánti satyavratá narás, na yánti lán anritiká, tíjvá kratycater api... arvaméla-sahasram éa satyam éa tulayá ártam. tulayitvá tu, pacyámi, satyam écá 'tiriéyaté! r... váligandas sumanasám, prativálam, katahéana, Barmajas tu manusiyánám, váligandas samantatas...

Tad déarati, kalydai, naras karma cubdçubam, of "vacyam palam dpndti tarya kita-kramdgalam... guruldjavam art dndm drambéto avitarkayan, quyató dóiataç ésva, bila ity uéyaté bulka; tad yat mravanam, hito pdideam vanam derayit, puipam dritot platpripsur, nirdeas sydi palangamé.

Sponto bonis coelesto patet sine munere limen, limen inaccessum pravo centena forenti... sic deus : « in trutinam sacra mille vehaatur equorum, opposită virtute, excellet pondere virtus!...» florum gratus door levibus dispergitur aurıs, humanæ virtutis odor pervadit in sevum...

Quidquid agunt homines sub sole, honumve malumve, certos inde legent exacut lompore fructus. an grasis anne leus rerum sit cursus cuntum, in melius pejusve, incanus nescit ut infans; dumque rosis captus pomaria culta relinquit, flore cadente gemens, fructu privatur opimo. (Rum. 64-65.)

#### APOTHÉOSE DE YAJNADATTE.

21. Seam ddivilapyd 'rias sa munis saha bdirpayd, 
tald ''ya karlim udakan, pratsstf dinamânasas; 
ald divyavapur bdted, vimânavaram dstlus 
muniputras sa to väkyam uvēda pitaro idam; 
Na Bavaddym ahan, pēdya, na 'yam, rijd paraltyati; 
bavilavyam anēna 'vam yēnd 'ham nillanam gatas. 
bavadda paričayu' kam prādpas puysām parām, gatim, 
bavanta api hi xipram stēnam ijlam acapyatas' -

Évam uktvá tu vačanam řšiputró divam yaya, divi divyavapu-rájan vimánavaram áslítas.

Dum deflet pius ille senex cum conjuge natum, flumineâque parat lustrare miserrimus undd, ecce dea similla, curra stana eminus alto ipae puer blandà compellat voce parentes: - Non lugendus sego, non dextera noxia regis, ille futurus erat quo vobis abstrahor icfus. vos ego rite colens ad summas provehor mdes, vos ego rite colens ad summas provehor mdes, vos cademque brevi sors exoptata manebit. - Sic fatur, liquidasque puer sublatus in auras, clarus ut alma diets, dium secat mbhera curru.

(Ram. II. 66.)

#### MORT DE DACARATHA.

22. « Sa bramana-çápô nityam adya mám samapagatas; tala hi putraçókártam pránás santvayaranti mám! »

Iti Rdmam, smaran éva çayaniyatelé népas çanzr apajagámi 'çu, çaçi 'va rajanizayé. « Hd Rdma! hd putra iti! » bruvan éva çanzr népas talyája svapriyán pránán putraçókha duskitas...

Nadi yafa çuikajald, yafd éd trinakam vanam, agópáç éa yafá gávas, tafd ráifram arájakam

 Orbus ut iste pater pœnam mihi vovit eamdem, orbus ego nato vită fugiente relinquor!

Sic Rami memor ille, toroque acclinis avito, paulatim, ceu luna die crescente recedens, vanescit, te, nate, animā, te supplice fletu usque vocans, vitamque dolore exhalat in auras...

Unda flumen uli, silva mons, gramine campus, grex pastore carens, regnum duce luget adempto. (Ram. II. 66-69.)

#### L'ARMÉE DANS LA FORÊT.

23. Sa gatvá dúram advanam aparicánta-váhanas, uváća Barató dimán Catruónam cistasammatam : . Ayam giris Čitrakūta, iyam Mandakini nadi, état prakácaté dúram nilaméga-nibam vanam! girês sanûni ramyani Citrakûtasya samprati váranær avamřdyanté mámakæs parvatópamæs; muñcanti kusumam citram nagas parvatasanusu, nîlâ ivâ 'tapâpâyê tôyam dûmôsna-vonayas. été mirgaganá bánti cigravégás pradavitás, váyupraviddás caradi mégarájya ivá 'mbaré. svandanáns furagópétán sutamukuær adiáfitán. étán sampatatas pacya cigrán, Catrugna, kanané; étær vitrásitán pacya varhinas priyadarcanán, manojnarûpâ yê bânti kusumzs citritâ iva. atimatram ayam, decó manójnas pratibáti mé; tápasánám nivasó "yam vyaktam svarga-patópamas

Longum emensus iter, conatu elatus equorum, bæc Baratus Satruno, concordia vota ferenti : « En mons Citracutas, en Mandacena fluenta; en, ait, apparent nebulosa cacumina silvæ! aspice, dum nostris elephantibus ardua montis calcantur, pedibusque tremunt percussa vireta. arboribus variis elabitur aureus imber, germina densa cadunt, velut unda tepentibus austris. per juga præcipites abeunt redeuntque vicissim molles capreoli, ceu pulsæ flamine nubes. dumque sub aurigis bijugum fremit agmen equorum curribus umbrosos invadens undique saltus, pavones videas qui versicoloribus alis, ætherei flores, commotà in fronde relucent. silva hæc tam jucunda animo, tam prospera votis, digna sacerdotum domus est et janua cœli! »

(Ram. II. 102.)

#### LE BOSOUET MÉLODIEUX.

24. Rúmas, tu nalíním ramyám Čitrakútam ča parvatam sutém Janaka-rájasya darcayitrá nyavartatu. dadarca kandaram ramuam citádátu-samácitam. sukapravėpas tarubis pušpabārā-valambibis sanvitam ća, rahasyam ća, mattadvija-ganávutam; uváća Rájavas Sitám vanadarcana-vismitám : Goja-dantáhatán vixán pacya nivyásavášpinas; jilliká virutær dirgæ rudanti'va samantatas. tihagó brágarájó "yam salaskanda-samácritas. sańaitam iva kurvánas, kókilasuá 'nukūjati. ayam gósfívitas canké kókilánám rihangamas, sukabaddam! asambaddam! talá hy ésa prabásaté. putrapriyó "sw çakunis : putra! putré 'ti! bášaté, madurêm karunêm váćam, purê 'va jananî mama! čšá kusumitam vřzam pušpa-báránatá latá dřeyalé mám ivá 'tyartam gramád, dévi, tvam ágrilá! «

Apaçyad al'a Vzdéhi vané tasmin manôharé aviruré tv açőkánám pradiptam iva kánanam. tad acőkavanam Rámas sabáryá vyačarat tadá, Giriputryá Pindki 'va saha Himavatam vanam.

Forte hic flumineas Ramus cum conjuge lotos miratus, virides silvæ se vertil ad oras, nactusque auriferis exesum in rupibus antrum quod laté arboreæ zephyris motantibus umbræ velabant, flourum tenerà cingente coronă, concentus avium tranquillă è sede notabat: - Aspice, dum raucis resonant arbusta cicadis dente cavans elephas exsugit ab lilice mella. suave canit cuculus; de cespite regulus secra divoltans, numeros tentat superare susurro.

garrulus hic nebulo, fugitivi suasor amoris, itel reditel jubet, rutilantes dum quutit alas. profis amans avis illa, pure! pure! arbore summă voce tremente vocat, ceu me carissima mater! florea virga, vide, nutans sub fasce rosarum, frondenti incubit, ceu 1s miski languida ramol...

Lucum Sita videt, quem gemmis ornat opimis ignea, resplendens asoca, medela dolorum. húc lætus properat fidà cum conjuge Ramus; sic Bavanā suadente Civas percurrit Himavum. (Ram, III. 105.)

#### RÉUNION DES QUATRE FRÈRES.

 Talas Somilrêna éa têna ézva, samiyalû rájasulo aranyê; divâkaras ézva niéákaras éa vafá 'mbaré cukra-vrhasvatiövám.

En gemini geminis, sacræ sub tegmine silvæ, obvenére pio conjuncti fædere fratræ; sic Pbæbo occiduo, placidá surgente Diana, astra Jovis Venerisque occurrunt aurea cælo. (Ram. II. 108.)

## DOULRUR FILIALE DE RÂMA.

26. Tafá ézvá 'nupracéantam Rámam vyafita-éétanas ajnápayad örjártó 'nu Barató maranam pitus : a árya, rájyam parityajya, kitvá karma suduškaram, yátas veargam, mahárájas putrojekköti-jekitas t., »

Tam çrulvâ karunâm vâcam pitur marana-sanhilam vâgvajram Baraleni 'ktom amanijnam niçamya lu: pragi'hya báhů Rámá "La, pušpilágró drumó yald, vané paracund křitas, talá bumo papála sas...

Talas tu tvárilam gatvá sarvá nipatiyísilas apaçyan açramé Rámam svargacyulam ivá 'maram.

Tristia fert Baratus mortis mandata paterna: « Heu! mœrore gravi sceptrum regale perosus, te defiens, te Rame, pater concessit ad astra!... »

Fratris ubi vocem turbată mente recepit fulmineam, riguére manus; velut icta bipenni floribus arbor onusta, solo cadit inscius heros...

Matribus ecce procul silvestri apparet in umbrà Ramus, uti superà si quis deus excidat arce.

(Bam. II. 110-112.)

## LA DESTINÉE HUMAINE.

27. Sa tala Baratino 'któ Rámó Barmapalé sílias tám vačanam aklivam mallyl paripade 'bravil ... 
\*Ahodiráni vastantis tarsétám pránimám ika, 
dyámis zapsyanty áru, griimé jalam ívá Narvas; 
nandanty udita dáliyá, nandanty astam ití 'pi éa, 
duman ná 'vabullyanté puruá jivitazayam, 
yafé kállam éa kálfam éa saméyddim mahódalá, 
samélya éa vyapfyddém, síliad kihési zanántaram, 
évam bőrigé éa, puhrág éa, suhrága éa, vastini éa, 
samélya vyavallyanti; firuvas télm paráfavas1... 
vayasa plavamánsya, grítusá válivartinas, 
átmá darmé niyóktavyó, darmayújyús prajás smítas; 
darmálmánds, ruber viltas kratukis éa 'yladazinas, 
däteppág jadás varagam pilámaé-nietéllam.

Fratris at ille preces ad regna paterna vocantis, consessu in medio firmă sic voce repellit: • Vertuntur celeres hominum noctesque diesque, vita citata fugit, veluti igne absumitur unda, gaudemus veniente die, gaudemus abactă, donec aberrantes extrema supervolet hora. utque trabes trabibus concurrunt æquore magno, moxque recedentes, vento in contraria tendunt, sic sponsis, pueris, sociisque et rebus opimis, occursus brevie set, rapit in contraria fatum l. ales uti pennă, fluctu mare, flamine nubes, strenua mens virtute viget, juga sacra ferendo; si pietate deos, homines placării amore, lucida, labe carens, patrio volat obiva cevlo. \*

## MAXIMES DU SCEPTICISME.

- Açvásayanç éa Baratam Jávalir brahmanóttamas uváća Rámam Barmajnó Barmópétam idam vaćas :
- Elisim, námamátráni grúyanté hi mahizitám, yag cz 'tán kańghaté yatrá, sa ća táns tatra manyaté: tii ná 'sti vyavastá' 'min kvé 'dam, santiifaté jagat; ayam éva parú bíkas, tasnát tram sukabág barat... »
  - Iti çrutvá vaćas tasya mandakópô "pi Rágavas, acêšam parićukróda, nástikyam anudarçitas.

Tune legum peritus, lurati suadere volentis callidus adjutor, dixit speciosa loquendo:

« Nomina prisca licet regum celebrentur, et illos quo fert quemque fides, ibi somniet esse beatos, nescia gens hominum quá lege hac omnia constent: terrà nil poitus, terræ cape dona fugacis!...

Vix ea dicta, gravi ceu morsu concitus heros : impius! exclamans, generosa exæstuat ira. (Ram. II. 116.)

## LE REFUS MAGNANIME.

39. Tatá purula-ishidadan ritdadan ize suhdiganes, faratas tu suhiranalya famam böyö "bravik vada: « Satyavadi maháprajnö yan, mi rajyam addi pid, ida daddmi taw voi 'ham; buixra rijyam akantakanirya, pradidank huru mi, circat toim praddayd: na és tad riditam pápam jananya mama yat kitam, tawi sinyi disao és, tawa prziya pretybnygas; na kirjam, mama rijyam, yat tawya in 'padiyyata'. »...

Rémas tu : « Priyakémértam, vacánam, yad tib! 'ktarén akéryam, karya-sahkécam, apatyam, patya-sahiniam... « Najaritam kila lókas krimas samanuaratu!, yadoritis santi rajánas, tadoritis santi mánavas. satyam, ével "ripanyam én arjavittam, sandanam; satyam ével "ripanyam én arjavittam satid; kkas pálayati líkán, (kas pálayati kulam, majjaty (kh in marak), ekas szengé mahiyati. »

Mane leonini fratres, et corde fideli devineti comites, Barato assedère precanti: • Quam mihi veridico genitor dedit ore coronam hanc tibi do, spinis regali a sede remotis, hanc capias supplex demissă fronte requiro; nempe invisa mihi matermo injuria fraudis. rite minor, servus tibi sum subjectus et impar; nil mihi cum repno quo non, dux alme, frunis. •

Sed Bamus: « Mihj grata ferens ingrata requiris; justa quidem specie, sunt injustissima facto. « Regis ad exemplar totus componitur orbis, quoque animum vertat, vertit se mobile vulgus. regis summus honos virtus austera, perennis, qua duce jura vigent, qua floret sospite tellus; virtus que populos, urbesque, domosque tuendo, tartara calce terit frontemque attollit ad astra. » (Ram. II. 148)

\_ \_\_\_\_

## LE CHEMIN DU SALUT.

30. « Salyam ća, ilarmam ća, parakrámam ća. būlánukampám, priyavádilám ća, dvíjáli-dévá-tifi-pújanam ća, pantánam áhur tridivasya santas... »

Næva çakyas çâlayitum salyát salyaparáyanas, Himaván iva çækindrő váyund drumaværind.

« Mens veri justique tenax, cor mite, benignum, cura deúm patrumque, triplex via dicta salutis... »

Sollicitante malo proba mens invicta resistit, summus Himavus uti silvas agitante procellà. (Ram. II. 118-120.)

#### DÉPART POUR L'INDE CENTRALE.

31. Agrafó "t a yapv hámas, Sitá mady sumadyamá, prias tu Banuipánir Laxmanó mujagáma ha. paçuanto to éa ramyáni vanány upavanáni éa, parealáng éa nadie pava Rajavo saha Situyá: sárasáng éabravákhag éa nadipulnia-eérimas, saránsi éa sapadmáni, nánápaxi-ganáni éa, harinán yufapáne ésva, madódluláne éa kuhjarán, mahisáng éa vernánán éa gavagáng éamaráns tatá.

Ramus abit, cui Sita comes, mediamque tuendo, Lacmanus arcitenens graditur vestigia servans. inde per umbrosas valles et amona vireta procedunt, montesque vident, ravosque lacusque, cærula quos teneris pingst nymphæa corollis, quos circum alcyones volitant fulicesque marinn; dum fervens elephas, dum simia prole superba, bubalus, urus, aper, patulis sub frondibus errant.

#### FRAGILITÉ DES FEMMES.

- 33. buitaram hi kardy ird tval-kiil vamam dgada: prakitir ha sadd sirindm birutvam kizuyam čeoče. samastam aunvulyanth, viimastam tyajani će; vabdva čid hi strinám stijiç će, puruioriaba. çalahraddnām kilitam, çaströndm cigi tirnalam, dahandnilogis griyam anukuranti yöitüd.
- « Site maxima laus: Ramum in deserta sequendo feminei generis naturam vicit iniquam. femina mollis enim vanisque timoribus acta, stante viro stabilis, labentem aversa repellit; fulgure mobilior, celeri velocior curo, igne vago levior, stridente procacior hasta. »

## L'ANGE ET LA FURIE.

- 33. Sá tu Çurpanaká náma Bocagrivasya razasas bagini, Rámam ágamya dadarça tridaçópamam... ity uktvá mrgagávázím aláta-sadrfézaná, abyadávata Vzdéhim, mahótká Róhinim iva.
- At Ravanæ germana feri, dena ora moventis, cernit ubi mitem divo cum conjuge Sitam cervinis splendentem oculis, rubra lumina volvens occupat, ut stellam crudo vorat igne comotos.

  (Ram. III. 24.)

#### ATTAQUE DES RAXASAS.

34. Tam prayántam jaya-prépasum arivam cónilódakam armavariam, mahámégas mahászva vavaria her pravavo márutac cányló, niiprabó búd divákaras, karam éd bimuká nédus kagás kastás karassanas...

Tasmin guhám praviléiu Lakimant saha Sitayi, Ridjavas : kriam: ity uktrá, babanda kavaćam, drllam. sa thai 'gminidejana kavaćelna viblatitus rardja Rámas timiram vildyarka tvo' ditas; sa, čápam udyamya mahać čardne çá 'şiviiópamán, babba' 'valitib Rámó jydramse párayan diyas.

Dum Charus accelerat, stillant ex æthere guttæ sanguineæ, lapidumque cadit densissimus imber; sulphureo nimbo sol pallet, avesque sinistræ concentus asinum simulant clangore rudentum...

Tunc fratre admonito, tută jam conjuge, Ramus : eia! exclamat ovans; nitido simul sem incentem loricam induitru, maguumque interngat arcun; telaque lethiferis imitantia dentibus angues excutiens, hostesque vocans, effulget in armis sol veluti surgens nocturnă erumpit ab umbră. (Ram. III. 29-30.)

#### LUTTE ET MORT DE KHARA.

 Sa téiám yátudánánám madyé ratagalas Karas babúva madyé táránám tóhitánga iva grahas...

Sa činnadanva, viralo, halácvo, halasáralis, gadápánir avaslabya taslo bumo karas tada...

Suparnánila-végéna téná 'bipatité Karas, sahamarmásti-sańgaté, binnas Krænéa ivá 'calas.

Emicat in curru, septus legione gigantum, Martis stella velut medio rubet agmine cœli.

Orbus equis, sociis, curru divulsus et arcu, prosilit, et vacuă stat claviger hostis arenă.

Tandem, fulmineà trajectus ad ossa sagittà, pronà mole cadit, ceu turbine fatifero mons. (Ram. III. 31-35.)

#### PORTRAIT DE RAVANA.

36. Sa drijvā karma Rāmina kriam, anyzs suduikriam ajagāma samudvigad Lānkām Rāvano-palitām, ai dadara etimādagrī Rāvanom, kkarāvanam, sahipaviijam saciver marudbir iva Vāsavam; asinam sāryasaikājā kahčanē paramāsani, adagtysam, vitanthājām, darpaniņo-paricādam, tāmrāvam, vipukraskam, rājalazana-lazitam; ajēyam samarē gūram vyāltānamān ivā rātikam; dēvasara-vimarātiv vajrāvami-kitavranam, zrāvala-visānigar vahusa krialazanam, Viņukakra-nipātag ča vahušā divasamyugē vizādiājam, samagrag čexa dēvaprahāranā ranē...

Talas Çurpanaká dink Advanom lókarávanam amdiya-madyé sankrudád purulam vályam abráti i: Pramatia kálnabógétu, szenzírtós, niránkvasa, samutpannam bayam góram bödlavyam ndi nulvudyasé? yó na razanti vilayam pardátiha pardárjaka, ti magná na prahápanti, girayas ságarő yatá. Fatale agnoscens victoris robut refinnys, precipiti Lancam petit exturbata volatu. cornit ibi Ravanam sublimi in sede, ministrăm cinctum acie, ventis ceu circumflantibus Indram. aurea fulcra tori solis splendore coruscant; ipso decem frontes, bis dena attoliit in auras brachia, luce minax oculorum, pectore lato, mole giganteă, pugnă insuperabilis heros. fulgureos ictus prisco in certamine divâm acceptos plagasque gerens, quas dente ferino armipotens elephas impressit et acrior ensis fluctivagi Nerei; superis tamen usque timendus...

At sore in medio savum sevissima cotu rectorem alloquitur, verbisque objurgat acerbis : - Serve voluptatum, mens ebria, cœca futuri, non surgis surgente malo, non arma cupessis? reges qui populos alieno jure gubernant torpent nocte pigra, mersæ velut æquore cautes, (Ram. MI. 37)

#### CHASSE AU CERF MAGIOUE.

37. Nicétlam Rávanam dřštvá Márićó bayavihvalas : gaćčámi 'ty': abravid bitó, dinó, naklančarécvaram...

Tam tu Sitá migam vané drited kakéana-upraban, khardjala-dirábyán párçvabyán samalahkitan, prhjabyán khancarnabyán khitimadbyán vibájilam, vadáryamani-tarnabyán karnabyán darudarçanam, prabayá parirájaniam, suzmaróma-tanutvaćam, andaratna-vicitiráhyam, sá vyosmayata bavini...

Ábadya kavacam ézva pradudrava Rámó mřgam. manómáruta-végac éa Máriéas pradravad vané: "nd tidárina tam Bámi galéantam anupaétati, muháridd éva dadíri, muháridn na prakágali, atirilta iljutrásil, löðugan sa Rajállamam; kvalit líttar, kvaji linar, kvalid tefan niritar, tam aparyat talit Ráms tahra yántam ívá 'gratar, avézydvézya dávantam damuirágir mahávané; dírjamánam adíryam éva vaniddéjésu kísvéti, cinnöfær iva sameltam paradici 'ndu-mandalam,

Rådjaras tu latus krudiki muhárlam, tha mihitas attifat sa vant tasmine cáyám deritya eddvale; miyas parivitae cá 'do adárdi protyadfeyala, avastits samipastes, trásid utjulla-biómass. tam dva miyam uddeya lan, param hájánas cilam, mumóća jeatiam, liptam, astram Brahma-einirmitam. talö veitira-kýviras, sarvábarana-bátitas, thómandi, mahdanstró razas "tibé čaráhatas.

Novit ut incensum rabie crescente tyrannum noctivagus tremebundus ait : « quo me rapis, ibo!.. »

Cervum Sita videt per mollia prata vagantem, cui latera effulgent auro argentoquo decora, comua fulva nitent, auresque colore lapilii coruleo rossoque micant, dum corpore toto scintilant maculse tenerum quas vellus inumbrat; mirandoque cupit, flamo spectante; puella.

Nee mora, procurrens gravida sonat ille pharetramente vaga levior, zephyri velocior alis, cerrus abit, quem pone sequens per devia silvaarcitenens agitat, reperitque caretque reporto, turbatus novitate fugas; nam præda per omnes seu stet, seu lateat, seu provolet acta pavore, itque reditque vias, præsensque absensque recurrit versicolor, rutilans viridi sub tegmine jactu praecipiti; sic, vere novo luctantibus austris, luna procellosà caligine cincta coruscat.

Restititi iratus dumosă în valle tenaci proposito Ramus; tum mille tremente sub umbră capreoli, limis oculis, formăline anheli conveniunt, turbantque aditus; haud secius instat venator, predamque notans ardente sagittă intonat, ima petens cervi præcordia: a tille dum cadit, ecce gigas maculoso corpore, longis dentibus, ore fero, jacet exporrectus arenă.

(Ram. III. 50.)

#### APPROCHE DE RAVANA.

 Étad antaram ósádya Daçagrivas pralápavón tóm apaçyat tató bátám brátřbyóm rahitám vané, rahitám arkućandrabyúm sandyám iva mahat tamas.

Tam ugralíjas kurvantam, Janasténa-ruhadrumés, tateva vividi vallyan, saltváni saha pazibis samizya, na vyakampanta, pravavo na ća márutas; vijravégd 'galam, držijvá viifitam, razasépvaram, stimitam, aantum ártők tadá Göddvari radál.

Impius at Ravanas tenera sub fronde puellam fratribus orbatam respezit, ut æthere ab alto auroram (nec adest sol lunave) livida nubes.

Dum graditur, silet aura pavens, umbracula silvæ densantur, virgulta rigent, volucresque feræque stant mutæ, trepidique horrescit fluminis unda.

(Ram. III. 52.)



#### ENTREVUE DE RAVANA ET DE SITÀ.

Asasáda ladd Sitám, bixurupéna samoritas.
 abavyó bavyarúpám, tam bartaram anucócitám, abyavartata Vzdéhim, Citrám iva Çanzcéaras...
 jagráha Rávanas Sitám, Ké Budó Róhiním iva :

Gárumité, éárumuki, éarmétré, viátáni, alica Trájazé, biru, vanaraji 'caputpitá! ká tram, kahéana-qurbééé, plakusiyuváini, málám padm-ópala-yutám, vibratí, priyadarpané? hris, kirtis, crite, pudd. lazmír, ásám, ki tram, varánané? bátir vá tram, bararhéé, ratir vá szerpácinit.

Çiru yaç ba yalaç bi han, çruten mdm pratimdneye! anina badmand, badiri, svayam tedm drestum digata, yina vidravili lihdi simardı simardiliydi; ahan, sa Ravan'i ham sarralika-pratipasa: I bahvindm ultamastrindm böryündim, mama, Metili, sardsidm boa listim team mama gramahlil Bava!

Ravanêne 'vam uktê id rusitê Îanakatmajê pralyurdêd 'navadyinja tam andiřitya rêsasam : \* Mahdéalam ivê 'kampyam, mahêndra-sadîrjam patim, mahêdalim ivê 'zöbyam, ahan Rêmam anuvratê. purpaéandra-nibam piram, rejipputram jikindriyam, přítukirim, maháviryam, aham Rêmam anuvratê. mahôdalam, mahôrakam, sinhavikranla-gudustam, sinham, sinhi e a vikranlam, aham Rêmam anuvratê. tam punar jambukê vyagêrim mdm iččati sudurlabām, nham lang akyê tayê prajiyam, déliyasya prabê yatê!

Çakyd Çaći vajradarasya hartum, çikd 'pivd diplaçikasya vahnis. Stánur Umá vá jagadiçvarasya; ná 'ham tvayá. Rivana, kájavasya! Aggreditur Sitam sub veste vagantis egeni, innocuam deceptor atrox, prædator inermem. Pleiadis auricomæ sic lumen amabile furtim pallida Mercurii Saturnive obruit umbra:

« Pulchra comis, oculis, et vultu et pectore pulchra! unde sub obscurà respiendes lucida silvà? unde tibi palles flos aureus, et rubra lotos et nymphma caput vivà cinxère coronà? quenam es? fama, pudor seu gratia, virgo decora; aut natura potens, aut crarbunda voluptas?...

• Qui sim disce libens et me venerare timendum actus amore tui, falsa sub imagine venit rex hominum victorque deum victorque tonantis; clarus ego Ravansa, quo vindice contremit orbis! uxores mihi sunt prestanti corpore multæ; bas inter potior, summo potiaris honore! •

Ilis verbis accensa fremit castissima conjux, raptorisque dolso adversaf fronte repellit:

« Ramus ut Indra potens, intactus ut ardua rupes, purus ut unda maris; Ramo devota manebo. mitis, magnanimus, lume splendore sereno clarior aspectu; Ramo devota manebo. conjugis egregii, ceu torva lezona leonis, passibus insistens, Ramo devota manebo. utque lupo nulla est tigrim affectare potestas, sic tibi nulla; prita solis jubar sethere tolles! ociis auferri poterit Socia alma tonantis, ociis ignis aper rutulo carpteur ab igne, Statoriuse dei de pectore decidet Uma, quam Ravanne me dextra quaet divellere Ramo! «

#### ENLÉVEMENT DE SITÀ.

40. Evam uktasya, Vzelhyd Révansya durdimanas biçam jimülavarnani vadandni dakdçiri. Vzeldhim Revansa krudöö nirilahan iva riassas ééjlamdnam parigihya, utpapila tuli nabas. gihited sa tu bihubyan utpapila mahabatas, Garulas sifiyan ddaya pannapiarta-valum iva...

Så girkile pradukriga raksestna manasviyi, «
hd 'ryapurle' til duslärdi, patin, därnderam vant.
talas så råzasindrina hriyamdnd vihdyasd,
malit'va manglam pravdela brantacitite'a de'i turd :
«Amantrayd lanastisam, vande i vrånn e'a puspidin,
sipram, Rämdya eansalvam: Sildm harati lidvanas!
hansastrasa-saftytidm vande' doddvarim nadlin,
sipram, Rämdya eansalvis: Sildm harati lidvanas!
davaddni éa ydny asmin vand vivilapidape!
namakastraya-sahan tölgö: Ösntu pansala mån, hřidmi «
manakastraya sana tölgö: Ösntu pansala mån, hřidmi «

Haud mora, flammea lux atro micat ore tyranni; ille manu validā luctantem amplexus, in auras evehit, ut vitreā reginam è sede colubram altisenans pedibus divūm rapit armiger uncis...

Illa prehensa manu, sanà turbata minerud, adsis, Rame! vocat, silvæ quem detinet error. noctivago properante fugam, suffusa pudore, ægra, dolore furens, his prevocat omnia verbis: « Obtestor juga montis ego, florentia rura, mosstà voce canant: Ravanas rapit advena Sitam! obtestor querulis resonantia flumina cycnis, mestà voce gemant: Ravanas rapit advena Sitam! quæque istas colitis presentia numina sedes, este, precor, Ramo scelerati nuncia factil! »

(Ram. III. 55.)

#### LE VAUTOUR SECOURABLE.

- 41. Ata ramyi giripratik kanané viviláirayi, pazirája mahálijá mahábala-parákramas, prasuplas přitálas kited dipydimanam, divákoram, lam, paddam, pursuvé latra svopné vákyam ivá hitamsa nirtysa dipsa sarad Jaliyus kramado nába a pazyad Rávanam, ső "ta krandantim, lém ća Jánakimsamulpalya lalas pazi sa ball lasya razasas ratamárayam avalfalgya sítlas kráddá íva jvalan:
- Yası tê lɨjö, balam, çaktis, porusam yaç öa lê mahal, lad dargayal na mê, krûra, jivan pratigamisyasi l.. axamö "satyasandaç öa, paradari, niçansakri, paéyalê narakê görê dahyamánas svakarmanál »

Regius interes prærupto in vortice montis vultur jam senior, magnis immobilis alis, sopium pecus velahat ab ava diei; chm subitò voces ut somnis turbidus bausit, attollensquo coulos ad nuber, ecce per auras aspezit Ravanæque fugam Siteque dolorem. confestim valido scindens iter omne volatu quà sonucer rota, stelli aci ferridus iric..

« Prado, quo tibi sint robur vigor arsve magistra. experiare citò! non tu mihi virus abibis!... vir nequam, cupidus, mendax, crudelis, adulter, igne sui sceleris pallenti ardebit in orcol «

(Ram. III, 56-57.)

### COMBAT DU VAMPIRE ET DU VAUTOUR.

42. Samrakiánayanas kópál, laptakahéana-kundalas razaséndró "bidudráva palagéndram amarsanas; tundapaza-prakáréna Játavac caranavudas Rávanaç ća maháviryó yuyudaté parasparam. sa sampraharas tumulas tayos tasmin mahavané babûva vátôddutayêr gaganê mêğayêr iva. tató nalikanáraçzs tiznágrze éa vikarnibis abyavaršan mahāgorær grararajam carormibis; tatas sa króda samraktó vikírna iva parvatas pritto "sya nyapatat graro nakze ća vićakarta sa... utpatya éa mahábáhus pazav udyamya múrdini pazábyám atisamrabdas tádayámása Rávanam tató "sya saçaram éápi manimukta-viőusitam ćaranábyám, maháléjá audráva palagsevares; kámagam tu mahágóram éakrakuvara-bújanam manihéma-vičilrángam babahja éa mahárafam. kahéanavaé-éadán halvá piçaéa-vadanán Karán vikršya tarasa pazi zipram pranzr vyay/jayat; tam ázipva rafát lasmát sárafim palagégvaras gajańkuca-nibena 'cu darayitva pada 'srjat.

Sa bagan-danad vira'i, halaro, halasira'is, anthia' digu zedhihin papila bimi fikunas... is tafo gidrardjina kityamané muhur muhus amaridi sjuramdanafas samekampata Rávanas. pumaa kruid Bagarjirō Silah, utityja viryawia musitigum, caramidigam da giddrardjiam apifayat. tasya prayala-minasya Rámasyafid sa Rávanas paza pado éa paryeum, éa élédő dyamya siyakam; sa diéanna-pazas sahasi razand radrakarmand, mipagta tafo giddri dirangha manga-jivitas.

Sanguineis oculis pharetrique coruscus ahenă irruit in volucrem raptor ferus; ille resistit unguibus et rostro pennisque hirsutus aeutis, magna viri pulsans veloci membra recursu. horrida nectivagi cum vulture pugna per auras sævit, ut igniferd ventorum in nube tumultus. Iatagum Bavanas densis circumtonat armis imbre sagittarum involvens et grandine tetrā; montis culmen uti vultur tumet, et gravis letu incumbit Bavanas dorsumque immane cruentat... altiūs sece volans, longo vibrantibus alis impavidus tundit caput exitiale tyranni. tune arcum pedibus calcans direptaque tela projicit è curru; pendebat in aore currus ingens, omnivagus, gemmis stellantibus aptus, cum temono jugum rostro terit ales adunco, inde et raucisonos agitans discerpit onagros, auriganque trahens mordaci eviscerst unquo.

Orbus equés, socio, curra divalsus et arcu, captivam arripiens, mediá cadit hortis aronâ... hie torvá facie labrisque trementibus beret paulisper dubius, convulso pectore anhelans, at subitò Sitam procul à se jaciat, et irà terribilis, gravibus pugnis et calce retorto flami adjutorem dotrudit et angit et urget, turbine precipit feriens, regenque volantum, ense pedes, alas, tergumque latusque secando, vitam exhalantem membrorum in strago relinquit. (Ross. 56-57)

#### FIJITE DE BAVANA.

43. Irftvd Silám parámrítám dinám divyéna čazujá : « krtam káryam! » ili crímán vyajahára Pilámahas...

Sá hémavarnd nilangam Mæfili razasállipam cucubé káhéani káhéi nilam manim ivá 'critd... vanáni, sarilas, çælán, saránsi ća viháyasá, zipram samalikráma, čápáć čara ivá 'čyulas.

Oppressam Sitam divino lumine cernens, a fient fatal » Pater cœlo proclamat ab alto.

Aurea zona velut nigro sulinexa monili casta puella nitet turpi correpta gigante... ille lacus, fluvios, et culmina summa volatu præterit, acer ovans, ceu nervo elapsa sagitta. (Rom. 58-60)

# RETOUR DE RÂMA.

- Svam ágramam tam pratigáhya viró vihára dégán anusétya sarván :
  - élal lad évé 'li! » nivásamadyé bruvan, prahaslarómá vyafiló babúva...
  - « Kvá sá galá cárudali cubézaná, mamé cvari lazmaná yuklabásini! viháya mám cókabalábípidilam, prabá yafá báskaram aslamúrdani! »

Sed vir ut in septum cursu tremobundus anhelo irruit, et vacuas frustrà circumspicit ædes :

- « estne ila! » suspirans, medid stupet efferus umbrà, arrectæque horrore comæ, et vox faucibus hæret...
- Quò tu blanda oculis, jucundo prospera visu, regnatrix animæ, suavi tam grata loquelå, quò fugis, heu! vacuā mærentem in sede relinquens, solis splendor uti quem nox intercipit atra! (Ram. 65-67.)

### LES HOMMES DES BOIS.

45. 7a tu difijad mahdimano ördiro Rámalazmano, Sugriva paramödvignas sarver anuéares saha; intutga Ebparlidma nigétiga pizitinájand vardyulā-Baro viro Sugrivas plavagtvaras... talas pākāmīgās sarvē plavamānd mahdodsis vēģnd kamagau rivām girinām, pilarāni ća. ėvam tākgamē durgē plavamānd girēr girin balanjus pādapāns laira puspildas ća vanadrumān. plavamānes kopivarar apramatiss pravēgitas saltsāny atipravidālani trāsilāni haldni ća, ņikaraē čikaram, gatvā suparmānila-vējdlā Malagusyā (tarē friņā Sugrivas tu stilā "ödvat.

At Ramum cum fratre videns de collibus altis Sugrivus, satyrium princeps, explaltit, arcus ingentes faciemque notans roburque virorum. continuò estyri, vebx genus, ardua lustra transiliunt, rupesque petunt et inhospita saxa, arboribus fractis, stratá sub passibus berbà, aut strepiu fusis animalibus aut pede carsis. acceleransque fugam, mutando culmine culmen, semifer, assectis comitantibus, impete summo sistit sollicios Malei in vertice montis.

(Ram. IV. 1.)

#### TRISTE ISOLEMENT.

46. Bahuramyé vanóddéjé nánámíga-samákull, sugóda Rajavas tatra Lasmanasya samipalis; hitám éa báryám komarim, pránébyó "pi gariyasím, Badyán, abyudayam difitrá cacaigam éa viséiatas.

# - 385 -

Rupo sub umbrosà, desertà in sede ferarum, Ramus triste gemens raptos deflebat amores; te, dulcis conjux, invisæ lucis ab ortu noctis in adventum clamore vocabat inani.

(Ram. IV. 26.)

#### LA GROTTE DE KISKINDHYA.

41. Tali rödisparildina Lazmanas parasirahdi praviveja guhâm, öprâm, Kiikindöm, Růmardsandi. jdlarūpamayim divydm, dadarça mahalim guhâm, ramydm, yantira-samdāktnam, udyanacana-röblidm; yubâm, ratnamayim, tivydm, citiraputyuta-kānandm, kirnām, kāmamayer vizar, nirmidim, Viçvakarmanā. Kaldia-rikardöde ća bahurdpās samantalas dirijas ilna tu mārgēsu guklās prāsāda-pahktayas; divalanām, niklāme ća rajamārgā dadarņa ća sudānadādim sukridm, vimānām, cieva sarvaças; sardnsi ća sapadmant putyildni vandni ća, latrā 'popyad girinadim, vimādam Baratānujas.

Lacmanus ecce gradu satyrūm petit antra minaci, antra immensa latent, auro Fulgonte repleta, silvarum in medio, paries ubi fronde perenni vesitur, gemmisque micat ditissima rupes, nature structura potens artisque magistræ, edibus hic variis series gratissima visu ardun saxa tenet, procerum castolla superba; regalique vià summorum templa doorum marmoroe candoro nitent, quem flore coronat purpureo viridique nemus complectitur umbrå, ante, lacus dulces et apertum curribus æquor, montanusque cadens gelidis de saltibus amnis.

# L'ARMÉE DES VANARAS.

48. Élasmin antaré rajnó góram tad balam dyay», musina é a tám sahasránçir gagané vipulám prabám, dtí nágéndra-sahkáçar ápatabir mahábalzs dtígas paryákulác éd 'san rajasá tatra sanvrlás, éaédla éa mahi kistná saézla-vanakánaná...

Sugrivas to digatin saradn vanarins tid mahibalin vyveldayat Rimáya priyáridya kitalijalis :...

« Cakiév tétis durgéis nitijarity yukásu ča vanéiu ća vicilrčiu patlantiu mahatsu ća anvitya mahili Sid hijovanya mahihmanas. akigamya ća Vadhim, nilayam, Rievananya ća másda-drivam, na vartayam; vasan boliyo bavén mama! »

Montibus aeriis exercitus emicat ingens regis silvicolte; radiis sol luget ademptis dum, pulsis similes elephantibus, impete nimbum agglomerant, rupesque tegunt, vallesque, plagasque, funditits, immanique tremit sub pondere terra...

Innumeras acies, fortissima pectora, Ramo Sugrivus promissa ferens, his vocibus urget: a Per juga, per sospulos, per aquas e rupe volutas, antra per et silvas, camposque urhesque pelentez quærite vos Sitam, Rami quæ nobilis uxor. Sitam inquirendo vobis Bavanæque recessum, mensem intrà reditus! qui tardior, hic nece pendel! a (Ram., 39-6f.)

U CAN

### ANNEAU CONFIÉ A HANUMAT.

49. Sa samizya mahákíjá vyavasáyó 'ltaram, kapim : « kariiyati äruvam, káryam ayam / » ily anvæzata. dado pá 'sya tadá pritas svanámánká-bichinitam, angurtyam, abijnánam, rájaputryas parantapas.

Ut zephyro similem, formă præstante, notavit
Raguides Hanunam : » tali auspice vicimus! inquit :
et dedit è digito signatam nomine gemmam,
pignus perpetui, quod Sita agnoscat, amoris.

(Ram. IF. 42)

# LE VOL DES AIGLES.

50. Tânç ca prâyam upâvistâns tadâ girivarê stitas abrâvid vacanam grâras tixnatundo durâsadas :...

« Aham čæva Jajáyuc ča, sanhřijo darpamôhito ; ravir adya 'nuvátavyó, vávad astam ató 'dayam! » afa váyupafam prápya pacyavas přítivitalé rafaćakra-pramānāni nāgarāni kvaćit kvaćit; kvačid váditra-niróóšam, brahmajóšam kvačit kvačit, tafævd 'psarô bahvis paçyavô mŕšta-kundalás. turnam utpatya éa 'kacam adityapafam asfito. přítivíća tadů, manyé, navaçadvala-côbitů utpalær iva sańčanná dřeyatě sma cilôčćayæs; ápagác éa pradřevantě langalasya gatir valá. Himavânç éxva Vindyaç éa Mêruç éâpy arnavavitás, bûtalê samprakûcantê naga iva cilâtalê. tivras Rêdaç éa dahaç éa tadá gtaniç éa ya para samavivêca, môhac ća bayam cđ 'sit tadā vayês. digna vijnayaté purva, na kovért, na paccima, na yamyā, nāpi vivicas; kaccid arka-pratāpitas. yuganta-niyatê - kalê pâvakêna yat â bavêt, agnirácir ivá 'kácé háskaras sarcalôhitas. »

Attentos satyros, medio stans culmine montis, Sampatis alloquitur rostro metuendus adunco:

« Me juvenem cum fratre malus quondam impulit error summum solis iter rapido tentare volatu. aera per vacuum surgentibus, oppida passim visa, rotz formam gyro referente viarum ; hinc resonare preces, hinc tympana læta moveri, hine levibus nymphas crotalis tinnire notamus. dum nos solis iter fert altiùs, occe per auras suave virens tellus, herbà vestita novellá, collibus apparet consporsa ut floribus, unde parva fluenta meant, tenues imitantia sulcos. Vindius atque Meros summusque recedit Himavus, ut positi scopulis elephantes quos mare magnum sedibus affixos interluit; amplius ausis. dum languor fervorque hebetant vertigine sensus. planè deficiunt signa intercepta plagarum. nil jam cum borea zephyroque notoque vel euro. undique flamma vorax; mundi ceu clade supremâ, lethifer, ignivomus, rutilà sol fulget ab æthrå. » (Ram. IV. 60.)

# VUE DE L'OCÉAN.

51. Zan samudram samakikya winara bimavikramak sarakikaya mahabat pralitimiham ita' Irnavam; satitar mahabir vikrize krifaibir bahubir jali, vyddidsyar mahibdyar tirnibiç ca samakriam, prauytam ita ca' nyatra, krifaitana ira kutrasii, kracii parvata-mitraç ca jalard;libr uccrites... pahkulam danavindraç ca pidaladdi-vasibis, bimaharianam axibyam dilyoi it sigaram tald.

En satyris subité apparet mirantibus ingens oceanus, magni versatilis ambitus orbis.

conchis omnigenis conspersus, et æquore glauco pisces et colubras et monstra natantia volvens. unda sopore silens, leinvie jocosa susurro, torva repento fremit, celsasque exultat in auras; nam genus invisum divis, titania pubes, surdisib abrissni fundo luctantur in imo.

(Ram. V. 1.)

# LE CLAIR DE LUNE.

52. Čandraç és sáétvyam ied 'sya kurvan diragapar madyagati virájas, jydisna-vitanėna vicilya bidan. abyutiti "inkasahara-raemas. panlaprabam sira-nirhda-guram, udyalamdam, nipi bäsayantam, dadarpa čandram, sa kapi-praviras, poblovamdam, arasi 'va hansam.

Luna favens llanuma, tenues emersa per umbras, stellarum comitante chore sub notes silenti, mille micat radiis, sata lata, viasque, domosque collustrans, ut concla maris vel lateta lotos; provehiturque polo, placidà gratissima luce, caruleo niveus ceu naviget aequore cycnus. (Rem. V. 11.)

### GYNÉCÉE DE BAVANA.

53. Sá tasya gugubé páld tábis stribir virójitá, garadi 'va prasanná dyps tárdőir upapóbítá.
Yáp óyavanté 'mbarót tárás katé kalé nirákílas, imás tás sañgatás kítsná! » iti méné haris tadá, Agmine femineo predivitis aula tyranni splendet, uti stellis ardentibus; amula cœli regia, ubi credas, quaccumque elapsa serenis sedibus astra cadunt, rediviva nitescere terra. (Ram. V. 13.)

# LA PAUVRE CAPTIVE.

54. Malindmbara-samvildm, rdazalbi susamvildm, vrzamlik nirdnandám, dadarza kapir ańgandm; būmo debim tadasindm pariglindm, tapaveinim, pralydna-paramám bildm, rudantim, kurarim iva; priyam, janam apazyantim, paryantim rdzasijanam, ydłapłna miejim, dinám, cardiidnustłdm in.

Frende sub arborda gracilem videt ille puellum, quae, defixa solo ceu victima casta deorum, dum premit atra coltors furiarum è stirpe nefandà, anxia pervigili fundit suspiria fletu; sola sui generis, genus extitale timendo, cerva tenella velut tigribus projecta cruentis.

(Ram V. 18.)

#### ENTREVUE DE HANUMAT ET DE SITÀ.

55. • Dévi Vædéhi Rámas tvam patis kæçalyam abravit dévarac édpi té viras kuçalam Laxmanô « bravit! »

Virardina 'eam uktol tu Hanumán marutálmajas. Janaki édpi taé éruted jaharja éa nananda éa; latas sa éarukégánlá kkpusuwvita-éland, annamya vadanam birus elheipam tam udxxata. latas gakintari linam trasté éalitamanasd dadarga prossitá Siti vánaram priyacidánam. sá ća dřštvá harivaram vinitavad upastitam, Mxtili čintayůmásat svapno "yam! iti bavini...

Talas sa Hanumán buyó Janakim abyabásata. cirasy ahialim ádáya Vzdéhim pratipújayan : « Ká tvam padmapalacázi pítakpcévavisini, drumacákam afá 'lambua tistasu amaravarnini? kimarlam tava nětrěbyám vári sravati cókajam pundari-kupálácabyám suprasannam ivő 'dakam? ká lvam, bavini, rudránám marutámvá varánané? ká vásúnám, vararóhé? dévatá pratibási mê, ala Candramésa-hina vatitá vibudálavát Róhini jyőtisámagryá sampraptá' si sulóéaná? kámád vá yadivá löbád bártaram asitézané Vaçistam, kôpayitvá' si sampraptá tvam Arundati? vuahianam éa tê vam laxanâni éa laxavê. mahi i bûmipálasya rájakanyá 'si mê matá. Rávanéna Janastanád balád apahétá vadi Sitá tvam asi Vædehi, tattvam ákyahi, bavini! »

Sá lasya vaćanam, crutvá fidmakiriama-harsilá, uvaća vákyam, Vzdéhi vizanlaragalam, kapim : Duhilá Janakasyá 'ham, Vzdéhasya mahálmanas, Silé' ti namna vikyálá, öáryá fidmasya dimalas :

Tune Hanumas: c Conjux to, direa, salutat amicè llaguides, levir to Lacmanus, alma, salutat! «
Hice ubi dicta silet; tum lesta pavensque puella mollom effusa comam, tereti cervice reflexă, arboris extimia ricrumspicit amaia ramos. 
atque videns subità, celsso sub tegmine frondis, occultum satyrum mellită voce loquentem, 
obstupet, exclamatque dolens: « me somnia ludunt!... »

Tunc Hanumas rursum, junctis ad tempora palmis, mitia suaviloquo fundit de pectore verba : a Qua tu, blanda oculis, peplo flavente decora, immortalis uti, stas palmæ innixa vetustæ? cur teneræ maduêre genæ mærore rubentes, florida lotos uti quam ros argenteus ambit? quænam es, nympha potens telluris an ætheris alti. an maris? o visu pulcherrima, tu dea certe! forsan stella comes lunæ præclara Robini dissociata jaces, è sede elapsa deorum; forsan, dum nimio sponsum insectaris amore fida Arunda gemis, rutilo dejecta trione? aut potiùs, nam signa notans propiora recordor. si terræ domini pia consors, regia proles, num Ravanæ captiva feri, num filia regis, Vedensis Sita es? dic quæso et vera faterel »

Illam verba movent, et laude beata mariti, affatur satyrum mediá jam stirpo reclinem : » Filia sum Genaci Vedensia regna tenentis, nomine Sita vocor, Ramo devota per ævuml » (Ram. V. 30-31.)

#### REGRETS DE L'ÉPOUSE

- 56. « Drastum iccimi Rāmasya vadanam puškarkanam, porņamāsyām yal ā pūrņam vimalam, candra-mandalam, drijvā hi vadanam lasya prahriyēyam, plavangama, arddasahjāta-sayē 'va löyam própya vasundarā! »
- « Cernere si possim loti suffusa colore lumina, si vultus lunæ candore nitentes conjugis, aspectu membra hæc effeta vigerent, imbre velut tellus, vernå quum germinat herbå! » (Ram. F. 36.)

### LA MER AGITÉE.

53. Peryandi Verunduaam, niifdur hariyufapdi, confinakra-graham, göram, xurandan divasazayli, candaverjam, nadhaverlam, adaspakkti-vildaribi, anagalam, mahdasitivar ndangraha-sandkulam,... durgam, durgam, adaspaha-sandkulam,... adaspam, andrapantan agddam asurdlayam, nakarar ndgaböyag ca vigdiği vilalojitis ulpilug ca nipilug ca praviddi jalardiguari, sampikam, adas di nambikam, adas mampikam, ada nabö "mbasi.

Causacire duces in littore, dum mare savum deficiente die subvertiur, horrida jactans monstra sinu; tumet omno fretum longèque remugit undis agglomerans circumvolventibus undas, gurges hians, atrox, imperviue, antra gigantum lurida, ubi ventis stridentibus, anxia cete assidue saltu fluctus sternuntque levantque, autherque in pontum vanescit, in authera pontus.

(Ram. P. 7.4)

# REGRETS DE L'ÉPOUX.

58. Niviifydm, tu sinaydm, tiri nada-nadipalis, parpeastam, Lammanan distyd filmö radanam abravii : «Glaka kili na kilind gadestal hy apagadestali, mama tv apaypatas kinidim ahany ahani vardati. vdhi, vdta, yatas kinidi tdm, sprijiva mdm api spira i bahv ital kimaydmasya çakyam kind 'pi jivilum. •

Stat procul à sociis cum fratre, et lumina vertens æquor in immensum, lacrymis effatur obortis : « Humana de mente dolor labentibus horis labitur, at meus ille diequo dieque resurgit aura veni quam spirat amans, affiabis amantem l vix ita sollicitæ redeat spes ultima vitæ. » (Rum. V. 75.)

# LE PONT MERVEILLEUX.

59. Té nagær nagara-prakyær drumæç éa kusum/jvalæs éakrus sélum, sanadrasya vánará váran/pamás. dacay/jan-vistirnam ayatam çalay/janam, visasáró 'inagé kalé mahábra iva váyuná.

Densis arboribus, saxis ut montibus altis mirificæ satyri jaciunt fundamina pilæ. millia nempe decem lata hæc via, millia centum longa, velut nubes vento ruit acta per undas. (Ram. V. 95.)

# LE MIROIR DES EAUX.

60. Talas Surelam áruhya lámas tær haribir saha, visadda giris lasya eringan samaeildiale... lató "slam agamal suryas sandyayó pratirahjilas, párnacandra-pradipá éa yámini samavarlata saéandra-graha-nasatram nabó "dregulas ságaré, dutilyam iva éd 'kágam saéandra-graha-dárakam,

Ramus cum satyris extrema cacumina montis littorei ascendens, speculà consedit apertà. in mare purpureus sol mergitur, alma refulget noctis luna comes; tum desuper igne micantes objicti oceano stellas polus, et polus alter ignibus innumeris stellatus ab æquore surgit.

(Ram. VI. 14.)

# VUE DE LANKA.

61. (veubl puipidigres éa ldiaparigater drumas Laiká kdananjas juller, yald "ndrasyd marávati. éitráe éa venerdigapa, nitáni pádvaláni éa; jalaham, maljárinda éa, pietam kipeleydni ce dárayanti drumás tatra, nard íva viblásanam, laé Éxtrarata-sankipan, mandjana, Nandanópamam, venam sarvatukam, ranyam, surubi lai venam mahat... köyaitikus saddyühar, vinadalis éa verhines, rutus pardichámá éa veubl da venam mahat...

Gikaran tu Trikutaya práiru éze nabestyfean samantád druma-sakéannam, mahábraénya-samitbam, ada: éérikum éa viifirnam, vimáladipa-samitbam; efigam priman mahaé szva, duipráptom pakunzr api, mansaí 'pi duráróham, nirmitan Viyeskarmand : nivittá eikará tanya lahák fidona-pátitá.

Floriera silvà circumdatur aurea Lanca, urba atterna velta regi sacarta deorum. hie gelidi fontes et prata virentia musco, palmaque suave rubens et cortice cedrus odora; floribus hie gemmisque novis et fruetibus arbor luxurians, hominum vestes imitutur opimas. mille rotis credas cœlestibus undique vivum scintillare nemus, dum laté apiumque susurro, et merulæ modulis, et voce gemente columba, pavonumque attis clangoribus insonat æther.

Mons ibi dives opum liquidas assurgit in auras, arboribus densus varis, ut roscida nubes imo emersa solo, pluebeà luce corusca.



moles vasta, potens, quam vix tentare volando alitibus licitum, qua mens perculsa fatiscit; culmine in aerio victrix sedet aurea Lanca. (Rum. VI. 15.)

# LUTTE DES SATYRES ET DES VAMPIRES.

62. Étasmin antaré jóras sangrámas samapadyata razadin, vánaránám, éa, yafd dévásuras tafd. it gaddóis pradipidóis, gúla-çakti-paragradas, níjajmur vánarán jórás, kafayantas svakán gunán; tafd vízzer mahdádyas parvadáyras éa sarvadas, níjajmus táni razánsi, nakar dantse éa vánárás.

Noctivagos inter satyrosque repente tumultus bellicus exoritur, qualis pribs illa gigantum pugna, diis infesta: nigri clavisque minaces, et jaculis curvisque securibus, helva lacessunt agmina; cos satyri vasto de monte revulsis rupibus, arboribus, simul unque et dente repellunt. (Rus. VI. 17.)

#### EXPLOITS D'INDRAJIT.

63. Sa háma-tarmindo éva végavallós feltes çares férçam de'jayámása lávanis samitiliyayos. nirantara gariro da kilo to sáyakes ladá krudüné 'ndrajilá yudlé pannages garalám gates. bada in çarabámána forlaro rapamárlami nindiá 'ntara-máiréna na cékantur udizitum, daló nirhinna-sarványo arapalya-cildu vibo, dadá vir hámárdarayo rajyunktó, aééjfalám.

Indrajites, magicas adhibens acerrimus artes, nube sagittarum fratres circumtonat : illi stant dubii, dum lucifugæ per membra colubrae incumbunt, calidumque bibunt impune cruorem. undique somniferis oppressi morsibus, hostem iam non ferre valent nec cernero; brachia torpor amborum invadit, pronique vigore soluto, ut vexilla deum pugnă defuncta, recumbunt.

(Ram. VI. 20.)

# LA TROMBE MARINE.

64. Éstasmin untaré vávur médác éd 'san savidyutás, paryastam, sågårê tiyam, prakampanta ca parvatās. mahatá prazaza-vátěna sarvé tiraruhá drumás bahuda patitá bugnás samúlá lavanámbasi. abayan pannagās trastā boginas toyavāsinas, cigram srótánsi yány ásan mandam jaemur bayát tadá. bayát sarváni yádánsi jagmuc éa lavanámbasi, dánavác éa mahákáyás pátálalata-vásinas.

At subitò densis erumpens nubibus auster in mare praecipitat; montes gemuêre superbiturbino fluctivago quassatæ in littore silvæ avulsă radice natant; revoluta pavore flumina miscentur, vitreaque in sede chelydros nox inopina tegit, fugiunt immania cete: et genus invisum divis, titania pubes, gurgitis horrisoni fundo tremuère sub imo-

(Ram. VI, 26)

# RETRAITE DE RAVANA.

65. Sa pravieya purim Lankam Romavana-bayarditas bannadarpas tató ráid babûya vyafiténdrivas. málangó iva sinhéna, garudéné 'va pannagas. abibuto "bayat ráid Rágayina mahátmana.

Hoste sub intrepido Ravanas ad tuta recessit mœnia, nuper ovans humili nunc pallidus ore, mentis inops; fera sic aquilà laniante colubra, sic ingens elephas validi cadit ungue leonis.

(Ram. VI. 37.)

# L'AFFREUX GÉANT.

66. « Kó "sw parvata-sahkāças, kiriļi, harilöčanas. Lahkāyām držyatē viras, saridyud iva töyadas? prživyām kētabūtō "sw mahāmējā ivö "Ifilas; yam držited vānarās sarvē vidracanti bayārālias... »

Vinadya sumahánídam nyapatod rázasí halas, vánaránám sahasré dvé káyéná 'la nyapólayal.

 Quænam hæc forma viri, pelle atrå, lumine torvo, mole giganteå, rigidis hirsuta capillis?
 quod monstrum ferale, minax, clangore sinistro agmina muta domans, assurcit ut ardua nubes?...»

Labitur exululans infandum, et morte sub ipså stratos mille terit membris immanibus hostes.

(Ram. VI. 38-46.)

### MORT D'INDRAJIT.

67. Ily ukivá vánam ákarnád vikříya tam ajihmagam Laxmanas someré viras sasarjé 'ndrajítam prati : sa ciras sacirastrónam bimam jvelilakundalam pramatyé 'ndrajítas káyát pólayámása bilati'.

Indrajiti minitans stridentem Lacmanus arcum contrahit aure tenus, telique emittit acumen fulmineum; caput unde cadit, cervice recisă, ere gravi galeæ cristisque rubentibus horrens.

(Ram. VI. 70.)



### LA LANCE BRISÉE.

68. Talas tu maháçaktim diplám agnicikám tva Viblianaya éizépa rázasindras pralápaván : apráplám éva tám vánzr tribis éiééda Rájavas; sá papála trilá binná çaktis kahéanamálint.

Ignivomam Ravanas in fratrem turbidus hastam projicit: acta volat ceu missile fugur; at illam Rame! tribus properans scindis per inane sagitis; hasta petit ter fissa solum, jacet aurea cuspis. (figur. VI. 80.)

# COMBAT DE RAMA ET DE RAVANA.

(9) Ardayan Révanam, Rámô Rójavam, cápi Rávanas, gatir daça samápanna pravortana-nivartanus; zipanta parajildini tu ubo raft stíta, cératus táv rangagata samrabba jálada íva. dűrgam güryéha rafayör, vakirær vaktráni vájinám, padáká és padákötis, semiyus sítayös tayös...

Rdvanaya lali Rdmi danur mulkar şitər şarəş calurbiş caluri diptes pratyapasarpayad daydın sa krödavaçam işanıni haydındın apsarəpanil, mumica niçtidin tainin Rajavaya niçesisipamam, Rdvanaya çiras köydö cibicida paramdıstravil. cinnamdıram, çiras laçi ca punar anyad alazyal; cidyad jüyali cəva Rdvanaya punas punas... deva-dinavə yasındım, picabirəyə-razadım, paçyatim tam, mahad yuddam, taplardıram avarlalı; neva rdirim, na dissam, na muhiriram, na ca zanam, Rdma-rásanadır yuddam; taplardıram avarlalı fama-rásanadır yuddam; taplardıram avarlalı aladı. Bamus adit Bavanam, Bavanas premit impete Ramum efferus, innumerasque manu spargento sagittas, vertuntur redeuntque elati curribus, imbre lethiéro gravidi, ceu pulse turbine nubes. curribus oppositis, temo temone, viro vir haret, equim flatu cervix humescit equina...

Arcitenens Ilamus telis petit ecce quaternis quadrijugos flavanas mediaque exturbat arenă; turbatos ut cernit equos, acri incitus irâ noctivogus jaculis crepitantibus obruit hostem... Ilamus viperco mordacem dente sagittam vibrat, elque caput cedit fenle gigantis; sed mirum! ecce aliud surgit cervice refectă, seinditur omne caput, sciziumque renascitur omne... dum superi cedo, genii terrăque marique ancipites vigilant, dum lux renovata movetur septima, anhelantes pugnant hi nocte dieque. nee mora, nee requies ludo datur ulla cruento. (flam. IV. 92.)

#### MORT DE BAVANA.

70. Sa Çakrağanuid yukló hantum çatrum mahdimand sahklas paramd 'tırlıdı niyi'ya nissi'təs çaras. "dünapurcam prijajidle pripya edyupalam mahal. bibida hirlagan, tzva hirandiya durülmanas. galdur, galariyö 'na razindri, galadyulis, papila uyandandi buma, Yirli vajrahali yald.

Tandem fausta volat, rutilo fulgore eorusca, in Ravanam, pectusque malum perrumpit arundo. cuspide fatiferà trajectus, inermis et amens eorruit, Ahis uti flammis ultricibus Indræ.

(Ram. VI. 92.)

#### CHANT DE VICTOIRE.

11. Priyd paramayd yuktó, haitd razasapuńgavam, uvaće dam, ladd sarodn Rajavi maðuram, vaćas:

- Bavatán búkuriyfra cikramira bakina é haito rázasarájó "yam, Rávanó bikarávanas, alyadbulam idam, karma bavadlam titirarðlanam, kadaysiyonti purulá yavað dómir dariýajai.

Ramus, victor ovans feralis cæde tyranni, collectos comites sic voce salutat amich: \* Vestrd nempe manu, vestrd virtute peremptus, sævå morte obiit mundi sevissimus hostis. hoc opus eximium memores, dum terra manchit, usque triumphali celebrabunt carmiers gentes. \* (Ross. Vf. 92.)

# GÉNÉROSITÉ DE SITÀ.

- 72. Evam uktá Hanumatá Sitá darmapadé stitá abravil paramapritá haria-padgadagá girá :
  Priyam étad uppartyu bartur víjayam utlamam, praharia-vapam ópanad nir-dőya 'mui zaadi kříd.
  na hi paryámi tal, zemnya, přítivyám api kíháana ladarçam, tvat-priydőyáná, zalyam člad bravimi tě.
  na hiranyam, na vásánsi, na rethán; plavaňopama; talá 'ham hariam ópanah ymarmáká tvám ópalá...»
- « Rájasahçraya-vaçyánám vertalindm parajnayá vildyánám ča děsindm na krulyai placagarjabas s práplam člad mayi sarcam, svakitam hy upabujyatpráplavyú yam dagdy jo; mayd sa mali-niccayas. dásinám Rávanasya 'ham mariayámi na duclabá. »

Hoc Hanumas Site; pavidā quæ turbida mente lætitā ingenti, verba interrupta remitut:

Tam felix, tam grata mihi victoria cari conjugis, ut tremulam praculdant gaudia vocem. ecquid enim dignum mihi sit dulcedine tantā? aurum, vestis honos, gemmis stellata comon? unenta hev van reor, superet modo gloria flamil...

« Sed cur imperiis in me crudelibus actas ancillas Ravanæ tristi nunc prosequar ira? quod perpesas fui, vitæ est vindicta prioris; adversa qui sorte dolet sua facta rependit. serva mali, miseras ego nolim plectere servas. » (Ram. VI. 96.)

# SITÁ DEVANT BÁMA.

13. Évam uktas tu Rám'a a savimarjo Vidiánas Rámasyó 'pángyat Sidm, sannikariam, mahdimanas lajjayá tv avaliyanti svélv yderésu Naitül Vidiánaha' muyatá barábram, ád 'öyvaratala. Arijia di karayas sarvé Sidm paramayóitam, vitmayam paramam, jagmus idayá rápa-riyujada. at váipa-samruddamukl lajjayá janasansadi lasta bartarám dsadya, (rir Vitpum iva rápinl. Rágarac dópi lam, drijird divyarápa-vapurularám, jdtasankha manasá saváipó na 'öyvöksiatá; vitarna-adanán Rámas mhakróda-bimadyagas, babba 'dika-támrabo' válpa-migrahamé ratas.

Tám agratas stítám dévim vridópahata-éttanám samálikya, suduikártám, éintayantím anátavat, razasá pahitám bálám, balát samríða-karsitám. katanéid api jívantím mityulóki divá galám. balád apahitám cunyád ácramác, cudra-cétasam, apápám, niravadvám, tám ná byabášata Rágavas, ily évam váspa-ruddáxi lajjayá janasansadi rurudá 'sadvá bartáram ; há 'rvoputri 'ti! bášati

Vibisanus princeps Rami mandata sequendo Sitam sollicitus lectică educit ab altà. Sita, pudore rubens, membris tremebunda decoris, lentè progreditur, populis mirantibus, omnes splendore irradians, fletuque immersa silenti adstat fida viro. Bagavo velut aurea Lacmis. divinæ obstupuit turbatus imagine formæ Ramus, triste fovens dubium, vocemque repressit pallidus; ira, dolor, prisci solamen amoris, præclusis lacrymis, convulso in pectoro certant.

Illam nempe videt, regali sanguine natam, quæ, tutore carens, humilis gemit, obruta luctu; illam quæ, rabido nuper data præda giganti, carceris è tenebris ceu morte soluta resurgit. nec tamen egregiam, quam perfidus abstulit error, innocuam ante omnes, dictis affatur amicis. at Sitæ, dum membra tremunt, ardet cor, pectus anhelat, fletibus oppressæ, vox excidit unica : conjux l

(Ram. VI. 99.)

# SACRIFICE DE SITÀ.

74. Adómukam ifitam Rámam talas křivá pradasinam upásarpata Vzdéhi dipyamánam hutácanam; pranamya dévatabyas sá bráhmanébyac és Mxfili baddahjali-putá dévam uvaća 'gnim samipalas: « Yafá 'ham karmaná vácá cariréna éa Rágavam salalam nd 'livarléyam, prakáçam va rahassu vá; yalá mê hidayam nilyam na 'livarlali Rágavál, tafá 'yam tókasázi mám sarvatas pátu pávakas! .

Évam ukted tu Vzdéhi parikramya hutáranam, pravéjtukómá jealanam, úlam é: vákyam abravtt : - Tvam, Agné, sarvabútánám çarirántara-góéaras, tvam sázi mama déhastas, tráhi mám, dévasatama i «

Talas sā Böğvem, Silā nomaskiya 'yakizand vivēga jvalanam, diplam, nisçankėnd 'ntaratimanā. layöm Agnim, viçaniyām, tu: hā, hēli cipulas svanas razasām, võnaranda, da sambuliviri 'dilutipamas. sā laptavarahémā-bā, laptakangana-būšitd, papila jolalne diplē, hulā hulir 'to' 'dvarē.

Demissis oculis atal Ramus, at illa sientem destra tuens, manibus juncisi incedit, et une obvia thurifere, patresque deosque colendo. his supplex vigitem compellat vocibus 'gnem : Sicut ego factise et voce et corpore pura, nunquam oblita virum, quem nocte dieque recordor, nunquam infida viro, cui totà dedita mente, me deus accipiat, quo teste revolvitur orbis! >

Ulterius progressa, manus extendit, acerbæ jam devota neci, dixitque novissima verba: « Ignis, cuncta sacra pervadens luce, precantis intime testis ades, serva me, maxime divum! »

Tune sponsum venerans tacité submissa, repente impavido passu flagrantem pergit ad aram. heul simul evclamant satyri, maurique, ducesque, tota acies; heul triste procul fremit enquor; at illa, mane, velut roseum, gemmis auroque decora, insilit in densa eastissima victima flammas.

(Ram. VI. 101.)

# APPARITION DES DIEUX.

Vidámagnis čitástán tu Jánakim amerazata; uttasta mártimán ésu gihtivá Jánakatmajám, tarundátiya-asikápám, taptakanéma-Báitlim, raktimbara-darám vilitan, nilakuhéma-márdajám, aktisjamályá-baranám, tafarápám, manaxvinim, dado Rámáya Vzdihim ankiná nkh Vidácasus.

Dam Ramus mercroe gravi, sub lege several, torquetur, lacrymisque genas perfundit amaris, ecce dator Cuverus opum, quasitor lamas, Indras centoculus, domitor Varunus aquarum signa gerens taurina Civas, sanctusque orrador Brahma, renascentes natu qui suscitat orbes, advenére; comes volat illis præpete curru princeps Dæcentus, sublimi elatus honore, protinus, acriis cinctà legionibus urbe, mille simul soles pura fushere sub attirà.

Intereà Sitam accipiens mitissimus Ignis circuit, et claro manifestus corpore raptim sublevat: illa mitet gemmis auroque decora. mane velut roseum, comptos innexa capillos, serta venusta gerens, virtute venustior alta; sic deus illessam sponsi inter brachia ponit

(Ram. VI. 102-103.)

## DÉFENSE DE RÂMA.

76. Évam uktó maháltjá ditimán diðavikramas abravil tridaçarftjam Rómó Barmaðrtóm vara : «Aragyam, Þóv, lökiju Silá pávanam urhati, dirjakaló 'šilá hi 'yam Rávandntaspurt' ruða', pralyað 'rtam, tu Þikhám, traydnám lókasansadi hutóganam mayd Silá praviganti na variid. na 'yam arhati dæçtaryam Rávantaspurt' ruða'; ananyahrtágyd Silá, bökharasya yafa praöd, vigudda tritu lókhju Mætíli Janakatmajd, na vihálum mayd pakyd, kritir álmavald yafal :

Brahme vox tacuit, resdecim qua norma deorum. fretus justità retulti fidissimus hero:

« O Deux, invito mili fama excelsa verenda
conjugis, in Bavana penetralia prava receptae
fatale imposuit populo spectante piamen.

Sita aliena malo cou fax pellucida solis,
pura tribus muniis hie testibus, inclyta vitae
gloria Sita meso, non dissocianda per vunt! «

(Ram. FI. 103.)

### PRIÈRE A SON PÈRE.

77. Putram Daçaralo rejd çántrayam idam abravil:
« Křlam, karma yaças-plágyam anuraktávayam apræs.
brátřičis saha rájyastó dírjam áyur avápnuht!
látých is suló yasya ktritm anamitadyutis,
mřió "pi jívatí vyaktam, yatá ham táritas tvayá.
•

Ifi bruvánam népatim Rámas práhjalir abravít :
• Tató "nusangéhitó "smi yat pritó mé baván gurus.
idam iécámy aham tv ékam bavatprityá hitam varam ·

11112.00

kuru prasddam, llarmajna, Kækêyyd Baratasya éa. « saputrám tvam tyajámi 'iti yad ukid Kækêyi tvayå, sa çápas Kækêyim jóras saputrám na spř;ét, prabó! »

« Talé 'ty! évam pitá putram Rámam Daçarafó "bravit : kim anyat karaváni 'tt? » pritimánç éb 'dam abravit. tam uváóa taló Rámas : « çivéné 'zasva mám iti! »

Tum rex Daceratus: « decus inviolabile Rami; fratribus adjutus regno potiatur in xvum! cui satus illustris quem laus præclara coronat, mortuus hic vivit; tecum mea fama superstes. »

Sie pater : at Ramus profert pia vota faventi :

« Hæe suprema salus si me, rex optime, laudas.
unum oro, dos una manet quam voce reposeam
supplice, namque potes : quá judex lege novercam
damnasti fratremque dolens, hāe leutor ambos
solve, nee incumbat veterum vindicta malorum I 
« Solvo! senex retulit, die plura... • tuêre precantem,
Ramus ait, faustoque pater me numine serva! »

(Rauw. Pt. 104)

### VOYAGE AEBIEN.

78. Anujndlam, tu Rámêna tad vimánam, manójavam, ulpapála, maháméjas yvasanénő időitő yafá. pálayitvá tatae éazus sarvató Rajunandana abravin Meřilim, Silám, Rámas çapina-bánanám,...

« Ésá sá dřeyatě, Sítě, rájadant pitur mama Ayódyd! kuru, Vædéhi, pranámam punar dgatá! »

Floridus ecce volat Ramo sacer auspice currus, mente vaga levior, nubes ut sole corusca. Ramo Sita comes, gaudetque ex æthere duræ signa viæ relegens memorare pericula victor... Tandem lætus ait : • regnum patris aspice, Sita, Ajodiam! venerare deos, hæc meta laborum! • (Ram. VI. 108.)

# L'HEUREUX RETOUR.

19. Tam défyed térnam dydntam, detityam iva bátkaram, harimd 'tisamutkrujfo nivanó divam dviçat, bőda-stri-védőa-sníjánám: Ramó 'yami' èra çansatám, rafa-kuljara-véjítyau ti "valirya mahlm gatás, dadrivus tam vimánszám, narás, sómam ivi "mbart. prahjatir Barató bötvá héjfé lámam upastítas svágatíha yafárhas tadá Rámam apújayat; áröpíti vimánam, tu Baratas satyasaigaras, tam samutlápya Kékutsac éirasyá 'sipafam gatam ahák Baratam afrápa mahltan pariásarajt.

Ma adipa-parildəm kişdm niyaman üstildin Kamo midaram dədiyə vivarındın çikakirildin jayrılan pranatas pada mani midus prahariayan. dötüddya Sumitridin da kakişini da yaçasınlını, adipamya tali Kanis Vaçistan adiver viranı; tam abyavadayan mürdünd Brahmanam ica çaşvatam. « velgatam il mahibihi Kaçatyi-nanitvarilana! » til prahjalyası sarve hajard kinəm abvuvan.

Azem przecipiti dun transvolat aera lapsu sol novus, immense cives clamore salutant :

« Ramus io! plaudunt pueri matresque senesque; omnis equis, rhedis, eleplantibus obvia turba desilit, admirans Rami lætablie sidus.

« Baratus frater, junctis ad tempora palmis,

» 6 rex, fatur, ave! majori debita solvens; acceleratque simul, curru jam stante receptus. hune lustrare oculis tanto post tempore Ramus gestil, et admotum blandé complectitur ulnis.

### - 409 -

Tunc matrem immersam lacrymis votoque perenni exhaustam aspiciens, turbato corde trementem, procumbens pediuss fide solatur amore, inde duas grata compellat voce novercas; pontificemque adiens, centu comitante ministrüm, Brahman numen ui submissi fronte salutat. totus dum populus, junctis ad tempora palmis:

salve! clamat ovans, patrius spes alma renate! \*

(Ran. VI. 111.)

### ENTRÉE TRIOMPHALE.

80. Arkamapiala-saikiqam divyam drijud rafiliamam aruriha mahdbihi Rimas salyapardiramas.
jagriha Barali ragmin, fairujang éatram dadde,
Lazmani vyajanam gihya Ridjavam paryavijayal.
pacédi éatrulajayam nama kuhjaram parvavipamam
druriha mahdijisi Suyrivas plavagiliamas;
ndgacrijia-sahasrdni yayur difaya vanards,
manusam vigraham, kitud saraafarana-bäildsritianjiss tadda ikhej divey éa samarudganas
sidyamánasya Râmasya sugruvé mailuradivanis;
pankadrini-nadag éa dundubinda, éa nisuanse
prayaya pursia-vydjars sudm puria pariharayan.

Mirificum visu, ruillo splendore micantem, Raguides currum regali ascendit honore, umbellam Satrunus, Bartus capit aser habenas, gaudet olorino fratri inservire flabello Lacmanus; ingenti gradiene telephante superbit dux satyrūm, comites quem mille et mille secuti ordine longo equitant, cincti fulgentibus armis, silvarum fera gens humans reddits forms.

dumque procul divûm vatumque in luce serenă vocibus, ultorem celebrantibus, insonat æther, tympana læta viå plausu geminata resultant. sic Ramus patriam felix remeavit in urbem (1).

(Ram. VI. 112.)

(1) En terminant ces citations, dans lesquelles nous avons cherché à maintenir partout l'intégrité du texte, nous devons un juste témoignage d'estime su Dictionnaire sanscrit-français de MM. Em. Burnouf et L. Leupol, qui, dans toutes nos vérifications, nous a paru aussi exact que complet.



# OUVRAGES DE M. EICHHOFF.

Etudes grecques sur Virgile. 3 vol. in-8°. 1825.

Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde. 1 vol. in-4°. 1836.

Dictionnaire des racines allemandes et anglaises, 1 vol. in-12. 1838.

Langues et littérature des peuples slaves, Russes, Polonais, Lithuaniens. 1 vol. in-8° 1839.

Tableau de la littérature du Nord au moyen âge, en Allemagne, en Angleterre et en Scandinavic. 1 vol. in-8°. 1851.

Poésie héroïque des Indiens, comparée à l'épopée grecque et romaine. 1 vol. in-8°. 1860.

Concordance des quatre Évangiles. 1 vol. in-8°. 1861.

Morceaux choisis des Classiques allemands et anglais. 12 vol. in-12. 1852-64.



# EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE DE LIVRES DE FONDS

# ET DE PROPRIÉTÉ.

# (LANGUES SÉMITIQUES, CHINOISE ET SANSCRITE.)

| Canssin | de Per     | cevai.   | Grammaire  | arabe  | vulgaire  | pour les | dialectes | d'Orien  |
|---------|------------|----------|------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| et de B | arbarie. ( | Quatrièn | e édition. | Paria, | 1858, in- | 8º, br.  |           | 6 fr. 50 |
|         |            |          |            |        |           |          |           |          |

Bugat et Farès Echehidiae. Grammaire française à l'usage des Arabes de l'Algérie, de Tunis, du Maroe, de l'Egypte et de la Syrie. Paris, 1884,

in-8°, br. Kazimiraki. Dictionnaire arabe français, contenant toutes les racinas, leur dérivés dans les idiomes vulgaires et littéral, dialectes d'Alger et du Marce. Danie 4860 9 vol. grand in-80 h de l'accident de l'Alger et du Marce.

Paris, 1860, 2 vol. grand in-8°, br.

Martin (A.). Dialogues arabes-français, avec la prononciation figurée. Paris, 1847, in-8°, br.

6 fr.

1847, in-8°, br. 6fr. Matieuf. Guide de la conversation en trois langues: français, anglais et arabe, avec la prononciation figurée (dialecte d'Egypte et de Syrie). Paris, 1864,

in-12, br.

Bazin. Grammaire mandarine, ou principea généraux de la langue chinoise
partée. Paris, 1836, in-8°, br.

10 fr.

Bémusat (A.). Grammaire chinoine, ou principes généraux du kou-wen on atyle antique, et de konan-hoa, c'est-k-dire de la langue commune généralement usitée dans l'empire chinois. Nouvelle édition augmentée par L. de ROSNY, Paris, 1838, grand la-89, br.

Rosny. Aperçu de la langue Corés nne. Peris, 1864 (1867), in-8°, br. 7 fr. 50 Chahbas. Le papyrus magique Harris. 1860, in-4°, br. Pl. 40 fr. — Voyage d'un Egyptien en Syrle, en Phénicie, en Palesine, au XIV siècle

avant notre ère. 1867, grand in-4°, br. Pl. 70 fr. Wlaughter. Grammatica bebraica, curante BARGÉS. Editio tertia. Paris, 1867,

in-8°, br. 2 fr. 50
Sander et Tremel. Dictionnaire bébreu-français. Paris, 1859, grand

in-8°, br. 15 fr.

Carrein de Tassy. Grammaire bindoustani. Seconde édition. Paris, 1863, in-8°, br.

Rosny. Grammaire japonaise accompagnée d'une notice sur les différentes écritores japonaises. Denxième édition. Paris, 1865, in-4° br. Pl. 6 fr. 50 — Dialogues japonais. Seconde édition augmentée du texte original. Paris, 1867, in-8°, br. 5 fr.

- Reeneil de textes japonais. Paris, 1863, in-8°, br. 9 fr. Pavre. Grammaire javanaise, accompagnée de fac simila et d'exercices de

lecture. Paris, 1866, nn beau vol. in-8°, br. 12 fr.
Chodzko. Grammaire persane, accompagnee de fac simile d'écriture. Paris,

1852, in-8°, br.
Garcia do Tassy. Grammaire persane. Denxième édhion. Paris, 1885, in-12, br.
16 fr. 50

Bourgade. Toison d'or de la langue phénicienne. Deuxième édition. Paris, 1856. in-fo, br.

Jaussen (E.). Grammelre de la laugue Maori dielecte tehitlen, autvie d'un dictionnaire français-tahitien et tabitéen-français. 1880, is -12, br. Foncanx. (Bd.). Grammaire de la laugue tibétaine. Paris, 1888, is-8°,

broché.

3 fr.
Maltouf (N.). Grammaire élémentaire de la langue turque ; suivie de dialogues

mattour (w.). Grammaire elemantaire de la langue turque; suivie de dislogues familiera avec la pronociation figurée et d'un petit acerétaire ou modèlea de lettres, etc. Paris, 1862, in-8°, br. Mallonf (N) Dictionnsire frauçais-ture, avec la prouonciation figurée. Deuxème édition. Paris, 1854, lu-12, br. 15 fr. Dictiounaire ture-français, avec la prououciation figurée. Paris, 1802-7.

2 vol. iu-12, br.

— Guide de la conversation eu trois langues, français, anglais-ture, avec la

- pronouciation figurée. Paris, 1839, in-18, hr. 4 fr.

  Timont. (A). Dialogues français-ture, avec la pronouciation. Paris, 1834,
- in-12, broché.

  Burnouf (E.) Commentaire sur le Yaçna, l'un des livres religieux des Perses.
- Paris, 1835-35, 2 vol. iu-4°, br. 72 fr. Eichhoff. Parallèle des langues de l'Europe et de l'Iude. Paris, 1836, in-4°.
- in-4°.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.

  30 fr.
- Paris, 1832, in-89, br. 2 fr. Roamy (L. de). Les Écritures figuratives et hiéroglyphiques des différents peuples anciens et moderues. Paris, 1866, in-49, br. Planches coloriées. 15 fr.
- peuples anciens et moderues. Paris, 1866, in 49, br. Planches coloriées. 45 fr. Amarou. Anthalogie érotique. Texte sanserit, traduction, notes et gloses, par A.-L. APUDY. Paris; 1853, in-8, br.
- Publié par CHÉZY et tiré à un tres-petit numbre d'exemplaires.

  Burnouf (E.). Le Bhagevala Paraua, on histoire poétique de Krichua traduit et publié par E. BURNOUF. Paris, Imp. Royate, 1840-47, 3 vol. in-4, br. (135 fr.).
  - Le même ouvrage. Paris, 1840-47, 5, vol. iu-fol. cart. (De la cultection orientale). 270 fr.
  - Le même ouvrage. Traduction frauçaise senle, 3 vol. ln-4.
     Introduction à l'bistoire du buddhisme iudien. Paris, 1844, iu-4, br. 50 fr.
  - Le Lotus de la bonue loi, traduit du sauserit, accompagné d'un commentaire et de 21 mémoires relatifs au buddhisme. Paris, 1852, in-4, br. 40 fr.
- Burnonf et Leupol. Méthode pour étudier la laugue sanscrite; ouvrage faisant suite aux Méthodes greeque et latiue de J.-L. BURNOUF. Deuxième édition. Naucy, 1861, ln-89,

   Dictionuaire classique sanscrit-frauçais où sout coordounés, révisés et com-
- plétés les travaux de Bopp, Vilsou, Westergaard, Johuson, etc., et coutenaut le devàusgari, sa trauscription européeune, l'interprétation, les raciues et de nombreux rapprochements philologiques. Paris, 1865, 1 beau vol. gr. iu-8, de 781 pages à deux colouues.
- Le dictionaire de M. Burnouf, publié sons les naspèces de S. Exc. M. le Ministre de l'Indirevina publique, est le preunte lesique nancerir fersonia publiques est le preunte lesique nancerir fersonia publiques de la contra destiné à vulgariere en France l'étaide de la langue sancrire. Les mois 3 sont tangés, son par familles, mais par ardie alphabétique, en renvayant languares aux remais.

  Arant acquis l'éditum emière de cet ouvrage, mons vendrous encore 900 exemplaires au pix minume de 24 ff. l'exemplaire, Ce nombre écoale, le pris de 28 ff., sa par M. Burnouf pour
- les non souscripteurs, serà rétabli.

   Selectim è sauscriticis seriptoribus paginim. Choix de morecaux sauserits, les uns traduits, les autres annotés, par L. LEUPOL, avec la collsboration de
- E. BURNOUF. Paris, 1867. Un bean vol. in-8", imprimé avec soin. 6 fr. arce la grammère, le dietinomire sanerit-français et ce nouvel nutrage, les personnes qui uniformi apprendre le sanerit, trouveront dans ces trais volumes les premiers éliments servesaires pour l'étude de cette langue, en lonr germettoni de line et de traduire en tièl-pen de temps.
  - La Bhsgsvad-Giia, on le chaut du bienheureux, poëme publié en sauscrit et traduit par E. BURNOUF. Paris, 1861, iu-8, br.
     Chéaz (A.). Théorie du Sloka, on mètre héroigne sanskrit. Paris, 1827.
- iu-8°, br. 2 fr.

  Desgranges. Grammaire sanserite-frauçaise. Paris, 1845-47, 2 vol. in-4°,
  - La grammaire la plus complète qui existe pour l'étude du sanscrit.

- Bekatein. Etudes sur la grammaire védique. Paris, 1839, in-8, br 3 fr.

  Notice sur les mémoires de Hionon-Thang, trad. par M. JULIEN. Paris, 1838, in-8, br.

  5 fr.
- Feer. Introduction du buddhisme dans le Kashmir. Paris, 1866, in-8°, br. 21.50 Extrait du Journal asiatique, tiré à 50 exemplaires.
- Pok Konk KL, ou relation des royaumes bouddhiques. Voyage daus la Tariarie, dans l'Afghasistan et daus l'Inde, cécuté à la fin du IVV siècle, par Cur Pa Has, trad. du chinois et commenté par Aust Ráucuxt. Ouvrage possitume reva, complété et augmenté d'éclaireissements nouveaux par Klazaoux et Lazaussus. Paris, Imp. Royaufe, 1836, an beau voi. 1n-62, de LXVII, et 425 pp. orac de
- B carles et figures.
  9 fr.
  Très-beur volume publié 2 % fr. Précédé d'un aperçu des travaux de M. Annt. Rémunat, sur le bouddhieu.
- Julien (Sisnislas). Histoire de la vie de Hioneu Thsang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 643, par Hoai a et Yan-Tusowe; savive de docaments et d'éclaireissements géographiques tirés de la relation originale de Hioueu Thsang, trad. du chinois. Paris, 1833, in-89, br. 10 fr.
- Méthode pour déchiffrer et transcrire les noms sanscrits qui se rencoutrent dans les livres chinois. Paris, Imp. Impériale, 1861, in-8°, br. 8 fr.
- Loiseleur Deslongchamps. Estal sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe; saivi du Roman des apps Sapes de Rome en prose, publis four la première fois, d'après nn uns. de la Bhibith, roysle, avec une analyse et des extraits du Dodopathou, par La Roux et Laver, Pour servir d'introduction aux fables des XIV, XIIV et XIV's siècle, publiés par Rouxar, Paris, 1838, în-9. Pr. de 1836, un et 298 pages.
- Paris, 1835, in-5°, br. de 150, xiv et 295 pages. / ir. 50
  Ouvrage fort curieux et le complément indispensable de tous les recueils de fablisux. Il n'en
  rèste plus qu'un petit nombre d'exemplaires.
- Manava Dharma Sastra. Lois de Manon, publiées en sans-rit, avec des notes contenant un choix de variantes et de schoites. Paris, 1830, in-8º, br. 20 f. Ouvrage, indispensable pour l'étade du sanserit, et la melleure délition de cetter publiée en
- Europe. Il a'en reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires.

   Lois de Mauou, contenant les institutions religieuses et civiles des Indiens;
- traduites du sanserit, Paris, 1853, in-8º, br. 8 fr. - Amarakochs, ou vocabulaire d'Amarasiaha, publié en sanserit avec unc traduction française, des uotes, nu index, etc. Paris, 1859-45, 2 vol.
- grand in-8°, br. 32 fr.

   Yajasdattabada, on la mort de Yadjuattads publ. en sanscrit, avec d'autres épisodes. Paris, 1829, iu-8°, br. 2 fr. 50
- Oppert (Jules). Grammaire sauscrite. Deuxième ápirion, corrigée et augmentée. Paris, 1864, in-8°, br., pl. 8 fr.
- Tons les mots suggerits sont suivis de la transcription en lettres istines.
- Orlanne. Le mitacchura et le datinca-chandrica, trad. en français avec des explications, suivis de l'éunaieraion de tous les législatenrs bindous et de l'indication de leurs ouvrages. Paris, 1845, in-8, br. l'fr.
  - Rémusat (Abel). Observations sar quelques points de la doctriue saftanciente, et en particulier sur les uoms de la triade suprême chez les différents peuples bouddbistes. Paris, 1851, in-89, br.

Grand Assortiment de Grammaires, Dictionusires, Dialognes, livres de textes, etc., pour l'étude de toutes les langues de l'Europe, de l'Orient, de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique et de l'Océanie.

Rop 816436





· /

# OUVRAGES DE M. ÉICHHOFF.

Etudes grecques sur Virgile. 3 vol. in-8°. 1825.

Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde. 1 vol. in-4°. 1836.

Dictionnaire des racines allemandes et anglaises. 1 vol. in-12. 1838.

Langues et littérature des peuples slaves, Russes, Polonais, Lithuaniens, 1 vol. in-8° 1839.

Tableau de la littérature du Nord au meyen âge, en Allemagne, en Angleterre et en Scandinavic 1 vol. in-8°. 1851.

Poésie héroïque des Indiens, comparée à l'épopée grecque et romaine. 1 vol. in-8°. 1860.

Concordance des quatre Évangiles. 1 vol. in-8° 1861.

Morceaux choisis des Classiques allemands et anglais. 12 vol. in-12. 1852-64.



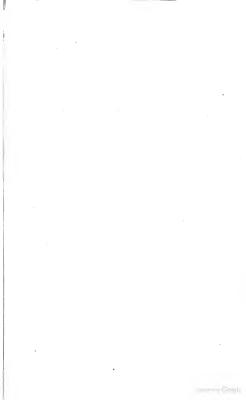

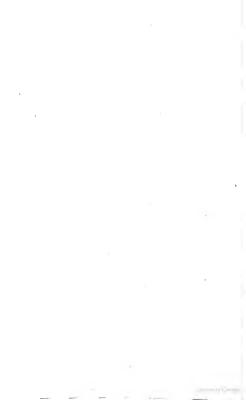



